La plupart des membres du Conseil de la révolution préconisent des élections anticipées au Portugai

LIRE PAGE 24

Directeur: Jacques Fauvet

1,80 F Aighris, 1,31 DA; Shren, 1,50 dh; Immhis, 130 m.; Allenegue, 1,20 Dit: Arthrite, 12 sch.; Belgigne 13 fr.; Canada, 3 0,75; Dantsmark, 3,75; kr.; Espagne, 40 pes.; Branco-dretagne, 25 p.; Ceben, 22 dr.; Iran, No ris.; Hotite, 400 L; Liken, 200 p.; Lantenburg, 13 fr.; Marvieg, 3 fr.; Pays-Sn., 125 fl.; Portugal, 24 Cesa.; Suddo, 2,50 br.; 125 fl.; Portugal, 24 Cesa.; Suddo, 2,50 br.; Tartf des abounes

C.C.P. 4207-23 Paris The Pain no City Td. : 246-72-23

BULLETIN DE L'ÉTRANGER

#### < Solution militaire > en Érythrée?

Annoncée depuis des mois par Addis-Abebs — et avec une emphase si insistante qu'elle avait conduit certains observaeurs à douter de sa réalité, l'offensive éthiopienne coutre les « zones libérées » d'Erythrée vient de se concrétiser par plusieurs victoires militaires. La reprise des villes de Tessenei et Mendefera qui étaient tenues par l'un des denx fronts érythreens, n'annonce certes pas un effondrement des forces « séparatistes « analogue à celui des Somaliens dans l'Ogaden en mars dernier. L'armée éthiopienne a concentré jusqu'à présent ses attaques sur le plus faible et le moins bien organisé des maquis — le F.L.E. dans un secteur géographique qui se prête mieux aux grandes manœuvres conventionnelles que les hauts plateaux, où s'est retranche le front rival, de loin le

Il n'empêche que ces succès marquent déjà un tournant historique dans une guerre qui dure depuis dix-sept années. C'est la première fois que l'Ethiopie reprend clairement l'initiative dans cette région après une interminable période de déroutes militaires. Le lieutenant-colonei Mengista Hallé Mariam dispose enfin des atouts militaires dont il avait besoin pour résister — à Addis-Abeba — aux pressions des factions rivales qu'inquiétait l'intransigeance du chef de l'Etat éthiopien dans l'affaire éry-

La mise en œuvre effective de cette « solution finale », qui. dans l'indifférence du reste du monde, vise à « écraser les séparatistes » au prix de milliers de morts parmi les civils, illustre surtout l'incroyable « poker menteur » anquel donne lieu, depuis nlusieurs mois, le drame de l'Eryles Cubains, protecteurs de la < révolution éthiopienne » mais nen soucieux de liquider ouverent une lutte de libération nationale se réclamant du marxisme - léninisme. plaidaient officiellement pour une « solution politique ». La Havane avait même affirmé à plusieurs reprises que ses forces ne participeraient pas aux combats en Ervibree, Or, si rien ne permet d'affirmer que les soldats cubains et les conseillers soviétiques sont aujourd'hui physiquement engagés sur le champ de bataille, il est clair que seul leur appui actif a rendu possible cette offensive. Les Erythreens, aujourd'hui trahis et Isoles, ne dissimulent plus leur ameriume. La préférence affichée par

PU.R.S.S. et Cuba pour une «so-lution négociée» leur parait donc

relever de la simple tactique

diplomatique et s'accommoder sur

le terrain d'un machiavelisme peu conforme à la « solidarité proletarienne ». Les allences emarrassés de l'Afrique - spectaculaires lors du dernier sommet de l'O.U.A. à Khartoum, - le mutisme de l'opinion « progressiste » en Occident et les pudeurs calculées du camp arabe : tout cela contribue à ce sentiment de solitude absolue que l'on perçoit aujourd'hui chez les maquisards. Ragaillardle par ces dernières victoires. l'Ethiople n'en oublie pas moins qu'aucune solution militaire durable n'est possible eu Erythree. An micux. Addis-Abeba eut espérer reconquérir les prinpeut espérer reconquerar ses pran-cipales villes de la province, laissant les campagnes aux guérilleros. On en reviendralt ainsi à la situation qui prévalait en 1976. Le but de l'offensive actuelle est surtout d'amener l'adversaire à la table des négociations en bénéfi-Cette négociation, déjà amorcée par personne interposée, permet-trait à l'U.R.S.S. d'imposer — à son profit --- une « pax sovietica » qui avait echone en Ogaden devant l'irrédentisme somali. Les Erythréens ont refusé jusqu'à ésent les deux sortes de compromis proposés : une confédération avec l'Ethiopie ou un abandon du port d'Assab à Addis-Abeba. L'Ethiopie de son côte a toujours refusé de «làcher» l'Erythrée en perdant ses accès à la mer. Avec. au minimum, la bénédiction des Sovietiques. l'offensive actuelle permettra de redistribuer les cartes. On voit déjà au profit de qui

(Lire nos informations page 5)

#### L'ÉCHEC DES EFFORTS DE PAIX AU PROCHE-ORIENT

## M. Begin lance un appel solennel en faveur des chrétiens libanais

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Le premier ministre israélien, M. Begin, a lancé mercredi 26 juillet un appel à tous les pays libres pour qu'ils viennent en aide aux chrétiens libonais qui, a-t-il dit, « risquent d'être massacrés ». M. Begin a également déclaré que l'armée syrienne devait évacuer le Liban et laisser ses habitants régler leurs problèmes. A Beyrouth, un répit relatif est intervenu durant les dernières vingt-quatre heures dans les combais et bombardements du quartier chrétien de Hadeth, sans qu'apparaissent pour autant les signes tangibles d'un déblocage de

Le patriarche maronite, qui s'apprête à effectuer un voyage en Europe, notamment au Vatican et en France, a lancé, lui aussi, un appel « à la conscience du monde » pour obtenir l'arrêt des « bombardements de paisibles quartiers que rien ne justifie, aucune force légitime ou non — n'ayant le droit de se livrer à ce genre de répres-

Parallètement, le projet d'envoi d'un détachement symbolique de l'armée libanaise dans la zone frontalière du Sud a été entériné le 26 juillet par le conseil des ministres. On précisait toutefois, de source palestinienne que l'O.L.P. n'avait pas encore été informée du passage de ces troupes libanaises dans les zones qu'elle contrôle.

Dans le reportage que nous publions ci-dessous, notre envoye spécial à Beyrouth. Dominique Pouchin, décrit le désarroi qui s'est emparé de la communauté chrétienne et analyse la tactique des Syriens visant à isoler politiquement et militairement le parti phalan-

#### Une communauté désemparée

De notre envoyé spécial

nous arrivés là ? - Simple question. lourde de crainte et de dépit mêlés. La crainte du lendemain et le dépit d'un pari perdu. L'heure est sombre, à Beyrouth, pour celui qui se fit un jour, de l'Intérieur du camp chrétien. le chantre et l'artisan de l'alliance avec le « frère syrien ». M. Karim Pakradouni, membre du bureau politique du parti phelangiste, avait scellé le mariage de raison. Hier, Il triomphait, Aulourd'hui, il attend, amer et impulssant, l'épilogue d'un divorce sur fond de drame

. incroyable, e'étonne-l'il encore. L'alliance était si forte : nous d'un côté, les Syriens de l'autre, et Sarkis en trait d'union. Il v a seulement un l'atout brûlé. Deux ans de querre n'ont rien appris : la paix, dès lors, n'est plus qu'un long entracte. Le redistribuer les rôles... jusqu'à trou-

bler le leu. A première vue, c'est vra tout est chamboulé. Qu'on en juge. Novembre 1976

> les chars syriens entrent dans Bey routh. L'ennemi d'alors est à l'ouest Délà matée, la résistance palest nienne est passée sous tutelle, la gauche libanaise est muselée. Le monde arabe a donné sa caution vollà l'armée de Damas, à peine renforcée d'unités squelettiques venues des « pays frères », légalement rebap tisée Force a rabe de dissuasion (FAD). Tout est en ordre. La droite chrétienne, « victorieuse » par procuration, parle, écrit, se réunit à sa guise. En face, c'est la loi du bâillon. MM. Chamoun et Genayel sont reçus à Damas. M. Kamai Dissuader veut alors dire quadriller à l'ouest et jeter un ceil à l'est. DOMINIQUE POUCHIN.

(Lire la suite page 3.) et risque d'entraîner, selon Al Hamishar (Mapam) et Tavar

## M. Sadate a obtenu le départ d'Égypte de la délégation israélienne

Le Conseil national de sécurité égyptien réuni, mercredi 26 juillet, à Alexandrie, a décidé de mettre fin à la présence de la délégation militaire israélienne composée de techniciens et de spécialistes qui constituait le seul lien officiel subsistan entre Egyptiens et Israéliens après la rupture des conversations des deux commissions politique et militaire israélo-égyptiennes créées lors du sommet d'Ismailia. La délégation israélienne a regagné son pays jeudi.

L'agence officieuse égyptienne Mena a indiqué mercredi que cette décision avait été prise - en raison de la politique du premier ministre israélien Begin ». De son côté, M. Mohamed Îbrahîm Kamel, ministre égyptien des affaires étrangères, a estimé mercredi que « les récentes déclarations du premier ministre israélien rendent tout contact inutile ».

A Jérusalem, indique notre correspondant, la décision du président Sadate a été accueillie avec calme par M. Begin, ren-forcé dans sa position par le rejet d'une motion de censure

A Washington, où la décision égyptienne a surpris, l'on se refuse pour le moment à tout commentaire officiel

#### Réactions modérées de Jérusalem

De notre correspondant

Jérusalem — La décision égyp-Jérusalem. — La décision égyptienne de renvoyer la délégation militaire israéilenne qui séjourne depuis plus de six mois à Alexandrie, si elle a fait sensation mercredi soir à Jérusalem, ne semble pas inquiéter outre mesure les dirigeants israéliens, Bien qu'aucune explication officielle ne soit pargenue dans la canifale israéparvenue dans la capitale israé-lienne, on considère qu'il s'agit la de la « réponse » égyptienne au refus de M. Begin de restituer El-Arich à l'Egypte sans contre-

La délégation qui comptait neuf membres dirigés par des colonels, devait rentrer ce jeudi par avion spécial égyptien, en Israël. Au Caire, on laissait entendre depuis plusieurs semaines que la pré-sence en Egypte de ces Isrséliens. dont le rôle se limitait pratique-ment à transmettre des messages au Caire et à Jérusalem, ne se justifiait plus. Pourtant, les gros soulignent la gravité de ce jeudi soulignent qui met un terme au seul contact direct permanent qu'Israël entretenait avec l'Es-

(Histabrout), une tension mili-taire de le Sinal et une remise en question des accords intermé-diaires renouvelables au mois

La pointe d'inquiétude percep-tible dans l'opinion publique israélienne contraste a vec la sérénité imperturbable du pre-mier ministre Begin, qui s'est déclaré nullement impressionne par la nouvelle attitude des dirigeants egyptiens.

Au cours d'une interview à la télévision israélienne, M. Begin a affirmé que le renvoi de la délé-gation israélienne ne constitue un

(Lire la suite page 4.)

#### La hausse des prix de détail a été en juin de 0,8 %

menié de 0,3 % en juin. Cette hausse — plus jaible que celle qui était attendus — est pluiôt une bonne surprise pour le gouvernement. Elle s'explique beaucoup par l'évolution modé-rée des prix des produits alimentaires et surtout des légumes frais. En un an (juin 1978 comparé à juin 1977) la hausse du coût de la vie est de 9 %. Mais elle atteint 11,7 % en rothme annuel calculé sur les trois derniers mois connus.

La hausse, relativement fai-ble, constatée en juin devrait nir le franc, qui s'était déjà nettement apprécié ces der-

Bonne surprise donc pour M. Barre: l'indice des prix de détail a progressé de 0,3 % en juin, s'inscrivant à 198,9 contre 197,4 en mai sur la base 100 de 1970. Ce résultat inattendu s'explique surtout par l'évolution des prix des produits alimentaires qui n'ont augmenté que de 0,3 %, confirmant l'évolution favorable déjà enregistrée en mai (+0,4 %). deja enregistree en mai (+ 0.4 %).

En fait, ce sont les légumes
frais dont les prix baissent. L'ensemble du poste « fruits et
légumes » est en diminution de
0.1 % en juin par rapport à mai
et n'augmente que de 3,4 % par
rapport à juin 1977. Les conditions climatiques semblent donc
favorables aux pouvoirs publics.
Mais il faut se rappeler que la
situation était exactement inverse
il v a un su époque à laquelle les il y a un an époque à laquelle les fruits et légumes avaient aug-menté de 2,3 % en un seul mois. gation israelienne ne constitue un événement important ni du point de vue politique ni du point de vue militaire. Sans minimiser l'interêt d'une prisence ismétienne s, en Egypte, le chef du gouvernement is raélien s'est déclaré convaincu que le processus de palx ne souffirait pas de cette décision spectaculaire de l'Egypte, qui correspond, selon lui, à des impératifs internes du point du point de processus dépenses alimentaires ont également baissé : les ceus sons non alcoolisées (— 0.1 %) à cabse notamment du casfé, les volailles (— 1.8 %). La viande de boucherie dont l'offre satisfait difficilement la demande actuellement aug me nt e fortement: + 1.1 % en un mois et + 12.2 % ment augmente fortement: + 1,1 % en un mois et + 12,2 % en un an.

(Lire la suite nage 22.)

#### AU JOUR LE JOUR Un cœur d'or

On dit qu'une chaumière et un cœur suffisent amplement à l'édification d'un bonheur à deux; mais cette gentille formule n'est pas exclusive de toute autre : c'est ainsi que deux manches de lustrine et quelques diams suffiront à jeter le bon augure sur l'hymènée prochain de Mile Chris-tina Onassis et de M. Serguei Kaousov, fonctionnaire so-

vietioue. La fille du richissime armateur grec, qui a un cœur d'or, aurait déclaré qu'elle déstrait être aimée pour elle-même et non pour son argent; on peut donc en conclure que ce n'est nas en tonction des principes du réalisme socialiste que M. Kcousov s'est déterminé dans des sentiments qui devraient lui permettre de passer de l'état de fonctionnaire professionnel à celui de fonctionnaire armateur. Volla qui fera taire toutes

les mauraises langues tentées de dire qu'il s'agit là de la naissance d'un compte de jėes.

BERNARD CHAPU'S.

#### Le langage du socialisme

Quatre mois après sa défaite électorale la gauche est plus désemparée que jamais. Le parti communiste digère l'entement ses contestataires. Le parti socialiste met en veilleuse ses querelles internes. Chacun continue à se métier de l'autre, tout en rêvant de renouer l'union, dont les deux savent bien qu'elle devra prendre une torme différente, que nul ne parvient à imaginer. L'énigme du Sphinx était enfantine à côté de celle gu'affronte aviourd'hui ('opposition en France. Comment conclure une nouvelle alliance, indispensable pour accéder au pouvoir, étant donné : 1) que le P.C.F. recommencerait à la torpiller si les prévisions électorales faisalent entrevoir une victoire où il serait notamment placé en seconde position ; 2) qu'une telle victoire deviendrait impossible s'il apparaissait en première position? On ne sortira pas de cette impasse tant qu'on ne connaîtra pas ouverte-

ment qu'elle reflète une contradiction radicale entre deux conceptions du socialisme. De 1972 à 1977, on a pensé que cette contradiction se rėsoudrait d'elle-mēme, peu à peu, par une évolution progressiva du P.C.F. vers la démocratie pluraliste. Cet espoir n'était pas absurde en sol. La pratique de l'union a montré ucoup de militants commu

par MAURICE DUVERGER nistes souhaitent une telle transformation. Mais l'appareil dirigeant a jugé finalement que le risque était trop grand de perdre l'originalité du parti, et son identité même. Il a réagi comme l'appareil soviétique à la fin de l'ère khrouchtchevier Cela ne signifie pas que toute libéralisation future soit impossible désormais. Mais simplement qu'elle n'atteindra pas des résultats significatifs avant très longtemps, et qu'on ne doit pas la faire entrer en

décennie prochaine.

L'idéologie et la structure du P.C.F. l'empêchent de concevoir le socielisme autrement que sous une variante de la forme autoritaire et centralisée qu'il revêt dans les pays comme de la gauche ne doit pas masque ce fait, dont la plupart des électeur sont d'ailleurs tout à fait conscients Les discussions sur le chiffrage du programme commun ont mis en lumière quelques phénomènes essentiels à cet égard, qui ne devron pas être oubliés. Un gouvernemen de gauche à Parls ne risquerait pas le coup de Prague. Mais une autre stratégie de débordement, quasi

invisible, devient possible dans une nation très industrialisée et très dépendante de l'extérieur pour son énergia. Si la montée des coûts de production l'exclualt du marché mondial, elle serait condamnée à une économie de pénurie nécessairement autoritaire. Une fois engagé dans cette voie, il seralt difficile de reve-

Cela reste secondaire par rapport à l'intériorité essentielle du P.S. dans l'alliance de cauche, qui est d'ordre théorique. On sait bien qu'il yeut établir un socialisme démocratique, absolument différent du cominisme autoritaire. Mals on ne aalt pas exactement ce qu'il entend

(Lire la suite page &.)

LA NAISSANCE DE LOUISE BROWN

L'art de l'homme a triomphé des aléas de la nature

Lire page 9 l'article de BRUNO RIBES

#### DU COTÉ DU FEUILLETON

#### L'histoire comme roman

ment les feuilletons de Jadis, les écrivains d'aujourd'hui se cher-Pierre-Jean Remy dans 1 : « Nouvelles aventures du chevalier de La Barre » et, plus affirmée encore parce que plus pure, celle d'un certain Adrien Barraud, pseudonyme qui coche un outre forcené de l'écriture. Celui-cl nous promet, en quarante - deux volumes, une fresque historique où, s'inspirant de l'histoire de sa famille, il recom-poserait « la Mémoire d'un siècle ». Retour au romanesque, retour aux aventures, retour aux personnages..., dans ce cas la tentation de recourir à l'histoire, pour s'en

nourrir l'imagination, ne tarde pas à se faire sentir. Mânes de Dumas, mânes de Walter Scott ! Mals tous n'y recourent pas de la même manière. Celle d'Adrien Barraud est la plus classique. C'est l'esprit d'un temps, d'une époque qu'on c'est d'investir un personnage réel

Tandis qu'on réédite abondom- et de lui prêter de pseudo-mé-ent les feuilletons de Jadis, les moires. Tel est le traitement aussi rigoureux que possible que Bernard chent, eux aussi, du côté du feuil-Simiot a fait subir à « Zénoble, leton. C'est l'ambition avouée de reine de Palmyre», figure à nos yeux beaucoup plus lointaine que celle d'Hadrien ressuscité avec tant d'éclat par Marguerite Yourcenar. La méthode suivie par Pierre-

Jean Remy est de lain la plus originals. Le chevolier de La Borre a existé. Il a été décapité. Qu'à cela ne tienne, on va le sauver pour lui fabriquer en Angleterre une autre destinée. Il ne s'agirait ici plus du tout d'histoire si Pierre-Jean Remy ne tirait les nouvelles aventures de son chevalier, leurs lieux et leurs décors, des livres, des peintures, des gravures, des châteaux de l'Angleterre du dixhuitième siècle. Ces créations de l'art et de l'esprit ne font-elles pas partie de notre belle histoire, celle de l'imaginaire?

Lire dans « le Monde des livres », recrée autour de héros inconnus ou page 11, les articles de Jacqueline inventés. L'autre façon de procéder, Piatier, Jacques Siclier, Ginette





**RELIGION** 

telés. Devant sa façade

lézardée, de nombreux groupes dis-

cutent avec animation et s'inter-

pellent avec passion. Son porche,

rempli d'affiches, déborde de son-

dages, où l'attitude et l'engagement politique des chrétiens se taillent

belle part. Dans sa crypte bruyante,

liés par une chaude ambiance de

louange et de fraternité, penteco-

d'être ensemble, loin des conflits de la cité, chantent et prient. La

net, offerte au tout-venant, recueille

ceux qui répugnent à gagner les

chapelles latérales, fort gamles au

demourant et peu communicantes.

Au cœur du sanctuaire, les ciercs.

qu'aucune barrière ne sépare plus

du peuple de Dieu, célèbrent les

mystères et partagent la parole de Dieu et le pain eucharistique.

Les théologiens, quant à eux, loin

d'un consensus évanoul, s'efforcent

de répondre, devant l'éclatement des

discours et la distance des pra-tiques, à une triple requête de perti-

nence, de cohérence et de crédibi-

lité : comment surmonter les

ruptures entre religion instituée et

communautés spontanées, entre

l'institution et la mission, entre le

travail théologique et l'engagement

socio-politique. A quol bon une

Eglise, si ce n'est pour le monde,

mais pourquoi être au monde, sinon

pour lui partager le message des

Longtemps Irrigués par les écrits

Hans Küng

chrétien

'Une lecture pour

Alfred Fabre-Luce

Traduit de l'allemand

FEUILLETON 16

Etre

Le Figaro

et la réflexion de Madinier, de Mou-

nier et de Mouroux, leur person-

Julie: 1975. Les sarons torment Mas rennem, ett å lest ! Achtelien. la colore christianne, est Las Mrs. votre a son four d'une .Es

A ne lire qu'en surface, à sauter ete d'aujourd'hai, on 🖦 voit & coup conminer l'expansionnisme e grand

C'un confri cu WINDLE CARE.

OU AFRICA : 2 1

18 F81805 4180

ce ase ? Europe so

Mark Darry or

DIE CONS. CELETIC

Cue is certain.

COMPLEMENTS (\*\*\*)

- Our SANE TOUR

green a person

TOTAL MARKET CO.

emendalent dista

stores to ...

· Une beier rogiqu

ambigon stavious

1976, briser les rains de la gauche libonaise et de la résistance parest menne quand leur aventure Conformia gerangeart fächeusement was prässratifs de la conférence de Genéve Mais, en cuelques mous, tout se retourne : Genève a avorté, un taucon regne à Tel-Aviv et, pire, \* -trère - du Caire fait bande à part Jamas warrem M en silant jouer sa propre certe à derusalem... Comséquence naturation : et désembarée Damas se raporoche des Pales! - récorder - mens, hier encore priés de se tairei, cardini. Les 🔸 🕾 Le - trepied - Tibarrais deviced frès "bien d'un Litten : the braniant puls tout à fait imatable deservairant ente quand, israèl ayant pénétré es sud. le camp chrétien ne cherche plus à des clara et des face mystère de ses contrivences mont pu impriser aver • ie Diable • I

A ce moment, ceux qui, au sein des Phalanges, ava ert preconese la comme name » carre symenme ont détà aux tras Quarts perdu leur mism. En milet leur tam reposan sur deux principes en forme de conditions : que le Liber perition père de maintienne, renforce même, son - identife arabe », et qu'il se recons- M. Elian Series & trice sur la base d'un Etat fort et nomme nécessare unifié, attachant aux factions les parcelles de pouvoir qu'alles s'étaient arrogées au cours de la guerre

- Si nous you'ans continuer & jouer les minorit**és go<del>uvernantes</del>,** disalent-ils alors, nous partagerons le sor: des Blancs d'Afrique. (...) Nous devons, au contraire, nous transformer de minonté religieuse en maio-

Market Jerry Allerta Sections de compre à me TOUR PROFESSION SAID

LA SA LANG

SHE BOATTON E

pet gentautit eines

process char in

care has conven

w-m 1800 3

PO- 12 ----

de Derber #4

Divine Marie "

GALLERY SERVICE pour tour compar sweet conds\*\*\*\*

Gemavel, chef historique des Pha-

Des veligiist haganteniquet CAN BE THE

Le « tripied » braniant

Les Syriers sont auts. Yenus. 61

POUND! S'ME STREET Dies Dries Byte. Chur, sinter un a collaborateurs, to SPITE PUR GUE majorie sens poi . Nicol. . Commander force arabe de dit demande jame's dim Ein! ... der ... 

isule de la première page à

ten geritten groute & marginer amaire est entendue. Same se souch gura gauche muche et de sec pares priest mens. 87 - 18 Sense sunsilies e. on refere to Loter et SUPERIOR OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE P Summer Guardage En Ague a Ru Bon. von de fail incra é chez la chiétian er and tout Elef ... on president denthe as mired de la tempète.

SUBSIDIT PI DE SE MOQUE des MOYENS

dun seu, bond de l'hier 1979 à er qu'un e nistre perduit qui frappe a rouest of rebonds & l'est Estac a gaustie et mat à dreite. Me.s. à you de plus près ? Faut-il seulement grien - et ses velle tés james êtem tes dinégémente sur le peté Liber. upisin 7 L'exp'idation testa trop vaore et ne rond pas comple da deroulement, du « timing », des opéraens. La volte-face syrienne mestele dans que la signe d'une poble que tramée à Damas contre les vants du président Assad lummame ? L'hypoinese, avancée par M. Pierre

nté politique par un système de cos-

# Des livre

# 13 Témoigna Menuhin oyage inachevé Distriction of Yehudi Menuhin

Voyage inachevé Autobiographie De la révélation du

leune prodige au soixantième anni esaire... une destante s riche qu'elle en parair presque légendans celle du plus grand Violoniste de notre

Faduit de l'angions 416 pages, Hilast 49 e

<sup>te</sup>mps

Daw Sein

Tous à la frontière N notre monde pluriei, l'Eglise catholique se trans-

par Mgr PAUL POUPARD (\*). nalisme mis à l'épreuve des maîtres du soupçon, les théologiens ont perdu la sécurité de leurs références culturelles, constaté l'insuffisance de certaines répétitions, bénéficlé aussi des travaux du concile œcu-

qu'on se rappelle le discours

d'ouverture du pape Jean XXIII. -le concile a été vraiment théologique. En redonnant le primat à la vie de l'Eglise et à sa mission, en réactualisant son rapport avec le monde (Gaudium et Spes), comme en redéfinissant son identité (Lumen gentium), les évêques réunis autoui successeur de Pierre ont opéré un déplacement significatif et un véritable recentrement, celui - là même que Paul VI, avec son sens du geste, a souligné en rendant, pour la première fois d'une histoire ecclésiale bimiliénaire, le pape pèlerin sur les pas du Christ à Jérusalem. Dès lors, bien des fausses sécurités s'évanouissaient, et nombre de traditions se trouvaient relativisées, cependant que l'intelligence de la foi était appelée à se déployer plus largement dans un va - et - vient incessant, et parfols épulsant, entre le retour aux sources

et l'interpellation de la vie. Ainsi sollicités de produire leurs rélérences, de justifier leurs préalables, de vérifier leurs affirmations, les théologiens se sont comme trouvés contraints de sortir de leur isolement dogmatique. Les disci-plines se sont trouvées décloison-

Des livres **Seuil** pour tous les temps

nées et les écoles relativisées. On parlait hier de Fourvière et de Louvain, ont célébrait les traditions centenaires des exégètes. des dogmaticiens, des moralistes, des tenants des disciplines positives. On est aujourd'hul beaucoup plus exposé et solitaire, par une sorte d'interdisciplinarité interne qui dépossède aussi bien le bibliste que le patrologua. Moins magistral, pédique et érudit, l'enselgnement Lhéologique recoit de pieln d'un public aux solidarités comme

aux références plurielles. Aussi, pour être moins éclatante que d'autres discours théologiques en provenance d'autres univers linguistiques, la production vivante, stimulée qu'elle est par l'interpeliation de communautés exigeantes, le savoir qu'elle dispense apparaissant moins comme une finalité que comme une médiation nour l'existence croyante, étonnam diversifiée entre les sensibilités, les pôles d'intérêt et les requêtes d'hommes et de femmes de plusieurs générations emmélées, de nts différents et de pratiques si diverses. Car dix ans après le concile, les laïcs eux aussi ont à la théologie. Peut-être d'abord en quête de savoir et sans doute à la poursuite d'un pouvoir. ils cherchent autourd'hul un lan gage pour se dire leur foi au Christ vivant et la partager. A l'épreuve

des sciences humaines, ils décou-

Jean-François Six

de l'espérance

Le courage

Les dix ans qui ont

"Pulssent les chrétiens

de tous les horizons 🤊

accorder un préjugé

ucide et courzgeux

bien informé et fidèle'

J. Delumeau (336 p. 55 F)

:"un homme

suivi le Concile

vrent que le religieux est, maigré la tripie critique, marxiste, structuraliste et freudienne, irréductible à l'infrastructure socio-économique. aux conditionnements structurels, qui le conditionnent

Leur théologie se déploie à trois dimensions : l'histoire, la réflexion. pratique. La découverte de la Bible, des Peres de l'Eglise, des grands théologiens et des conciles bret de la tradition, y enracine leur foi. Affrontant les grands courants de la pensée contemporaine, ils découvrent le mystère abyssal de l'homme, prométhéen et lillioutien. Et c'est dans un environnemen culturel imprégné d'athéisme qu'ils vivent la rencontre avec Dieu, heureux de la partager en commu nautés chrétiennes. Longtemps, l'attraction de l'efficacité, la séduction de la méthoda critique. l'utopie d'une société enfin juste, parce qu'égalitaire, la prétention à la rationalité scientifique, s'étaient coaguiée en véritable fascination marxiste. Sur tous ces fronts, le senchantement tend à succeder à l'engagement, cependant que la dimension mystique fait sa réappa-

ce contexte culturel et

ecclésiai en voie de profond renouvellement, un nouvel effort de pensée se doit, entre l'émiettement stérilisant et les polarisations abusives, d'assumer le vécu de la foi sans oblitérer son enracinemen trinitalre, sa régulation magistérielle. sa dimension contemplative, son terme béatifiant. L'urgence de répondre aux requêtes pastorales grands axes de la réflexion théologienne, ne saurait en effet faire oublier pour autant ce qui paraît toire, et qui n'en est pas moins donnée irrécusable et patrimoine inaliénable. Expliciter à la fois Noël et Paques, la Pentecôte et la Toussaint, ne serait-ce pas, en ce temps des orphelins, des magiciens et des manichéens, retrouver la vivante liberté des enfants de Dieu, affrontés à l'épreuve du mai, mais non sans espérance, en l'intelligence de la foi elle-même ? Désenchantement des idéologies, affaiblissement des consensus, opacité des valeurs, ne disait Péguy, - aujourd'hul, placés à la brèche, tous à la frontière. La

trontière est partout = ? (\*) Recteur de l'Institut catho-

# Existe-t-il une pensée biblique? rants de la pensée biblique », dont l'extrème diversité est bien mise en valeur. Le grand art d'Henri Clavier consiste à montrer que, par-delà les survivances archalques encore nombrenses dans l'Ancien Testament, trois grands courants de pensée parcourent l'ensemble si varié des livres de la Bible et y relient entre eux les éléments les plus d'éparates d'auparence : le con-

entre eux les cinents les plus disparates d'apparence : le conrant mystique, le courant prophétique et le conrant culturel. 
Le Nouveau Testament trouve 
chaque fois sa place dans le prolongement de l'Ancien.

Une réponse

d'historien

Beaucoup plus courte, une seconde partie est consacrée au « problème de l'unité biblique », qui est examiné successivement à l'intérieur de chacun des deux

Testaments, puls à propos des relations entre eux Enfin, l'au-

teur tire de brèves conclusions et affirme que l'unité de la Bible réside « en Jésus, le Christ », et

reside d'en Jesus, le Chief y, ce non dans un dogme révélé, une substructure métaphysique impli-cite, ou une histoire du saint. Cette thèse finale, qui confine à

la confession personnelle, soulè-vera bien des objections, aussi bien de la part des croyants tra-

bien de la part des croyants tra-ditionalistes que non chrétiens. A tort, car la réunion en une seule Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament dérive de la conviction que le Messie — en grec : le Christ — annoncé par les prophètes était Jésus. Le livre d'Henri Clavier aura ses détracteurs, qui s'en pren-dront au caractère trop exclusi-vement historique de l'exposé. Il convient, au contraire, de se

Il convient, au contraire, de se réjouir qu'un historien ait posé à sa façon, et dans son langage,

un des grands problèmes qui se posent depuis des siècles à la

pensée chrétienne, et qu'il ait amené ses lecteurs à constater

combien sa réponse d'historien se rapproche de la réponse spon-tanée donnée par les croyants.

Henri Clavier : les Variétés

28 JULIAN 1978

ETIENNE TROCMÉ.

UNITE de la pensée bib!!-que, paradoxal postula! qui a permis à l'Eglise chrétienne des deuxième et troisième siècles de conserver l'Ancien Testament parmi ses livres saints pose d'enormes problèmes à l'historien des idées. Comment croire que les livres de l'Ancien Testament, dont la réduction s'étale sur près d'un m'illénaire pendant lequel Israël a connu les fortunes les plus diverses, énoncent tous la même théologie? Sur quelle base soutenir que les Evangiles partagent les idées de l'apôtre Paul ou la lettre de jacques, celles de l'Apocalypse, alors que les contrastes entre eux sautent aux yeux ? Pourquoi affirmer l'identité entre l'univers mental de Moise ou d'Elie et celui de Jésus ou des apôtres ?

Mais comment ne pas sentir aussi l'étroitesse des liens que la loi mosaïque tisse entre toutes les générations d'Israéli-tes. l'extraordinaire concentration des livres du Nouveau Testament autour de la personne du Christ Jésus, l'insistante presence de l'Ancien Testament dans tous les écrits du Nouveau? Quelle explication donner à la reconnaissance par les chrétiens de l'autorité de la loi et des or rautorite de la loi et des prophètes, sinon que ces écrits « leur parlaien; », qu'ils énon-çaient des idées consonantes aux leurs?

#### Trois grands courants

Henri Clavier a eu le courage de prendre à bras-le-corps ce faisceau de problèmes épineux.

Historien des religions, historien du christianisme, specialiste du Nouveau Testament, moraliste, auteur de plusieurs études de psychologie religieuse, il caressait depuis longtemps le projet de cette somme sur la diversité et l'unité de la pensée biblique. Il a su dominer une matière immense et nous offre un monu-ment d'érudition sobre et de pièté lucide.

Une ample a introduction générale » expose l'histoire de la question, énonce les problèmes de méthode, et rappelle les princi-pales conclusions de la critique appliquée aux écrits bibliques. Puis, une première partie, qui occupe plus de la moitié de l'ouvrage, présente les « cou-A Henri Clavier: les varietes de la pensée biblique et le problème de son unité. Esquisse d'une théologie de la Bible sur les textes originaux et dans leur contexts historique. Coll. « Supplements to Novum Testamentum ». vol. XLIII, Leiden, E.J. Brill, 1976, 424 p.

# ANIEU CALIFORNIE

par Alistair MacLean

Enlevés à la centrale nucléaire de San-Ruffino en même temps que cinq autres personnes, les physiciens Burnett et Schmidt retrouvent dans leur lieu de détention leurs collègues, Bramwell et Healey. Les quatre hommes essaient de comprendre le but poursuivi par Morro, le chef du gang, qui se présente comme le dirigeant d'une secte musulmane lissidente vouée au bien de l'hama-

Pendant ce temps, le sergent de police Ryder, dont la femme est aussi parmi les otages, poursuit ses inves-tigations personnelles, sidé en cela par son fils Jeff, le directeur de la centrale — le Dr Jabionsky, — et le sergent Parker, qui est officiellement charge de l'enquête.

A sonnette de l'entrée retentit pendant beaucoup plus long-temps qu'il n'était nécessaire. Jeff sortit du living-room et y rentra Jeff sortit du living-room et y rentra presque aussitôt, accompagné du chef de la police, qui semblait être, comme toujours, d'exécratile humeur, ainsi que d'un jeune détective à l'expression mécontente qui se nommait Kramer. Donahure jeta autour de lui le coup d'œil cir culaire d'un propriétaire menacant dont le logement vient d'être envahi par une communauté hippie. Puis son regard s'arrêta sur Jablonsky. a One faites-vous lci? « Que faites-vous ici ?

- Drôle de question, dit Jablonsky d'un ton glacial, en retirant ses lunettes pour que Donahure put voir que ses yeux étalent aussi froide que a voix. J'allais vous poser la même. > Donahure le foudroya durant quelques secondes encore, puis se tourna vers Parker. . Et vous, que diable foutez-vous

Parker sirota lentement une gorgée de son gin, ce qui ne manqua pas d'avoir un effet néfaste sur le teint

de Donshure.

« Un vieil ami va voir un vieil ami, dit-il très calmement. Pour la millième fois, peut-être. Nous parlions du assé\_ > Il reprit sans se presser une gorgée de gin et ajouta : ment pas.

— Vous viendrez me faire rapport demain matin, toute affaire cessante!

huria Donahure, auquel son larynx semblait à nouveau causer quelques ennuis. Je sais de quoi vous étiez en train de causer! L'affaire de San-Fain de Causer! L'anaire de San-Ruffino! Ryder n'est pas chargé de ce cas, et il ne fait même plus partie de la police! Yous n'avez pas le droit de discuter des affaires de la police avec le public. Et maintenant, custe, filez! J'ai à parier à Ryder en privé s Ryder se mit debout avec une agilité surprenante pour un homme de sa cor-

« Vous allez me faire passer pour un homme qui ignore les règles élémen-taires de l'hospitalité. Je ne puis

— Ouste! » Il est difficile de gronder comme in tigre en prononçant une exclama-tion d'une seule syllabe; toutefois, Donahure avait procédé, dans ce sens, à une tentative honorable. Voyant qu'elle demeurait sans effet, il pivota sur ses talons, traversa la pièce et saisti de téléphona: met il ciant de saisit le téléphone; mais il giapit de douleur lorsque la main gauche de Ryder se referma sur son bras.

dentrave à l'action de la justice.

Hein ? riposta Ryder en regardant autour de lui. Est-ce que quelqu'un. ici, m's vu agresser Fatso ? La maison d'un Californien est un sanctuaire.

Ah oui ? s'exclama Donahure d'ur ton dans lequel le triomphe l'emportait sur la douleur. En bien, je toucherai sur la douleur. En blen, je toucheral à tout ce qu'il me plaira, dans cette maison. Vous savez ce que c'est, ça? ajouta-t-il en agitant sous le nez de Ryder un morceau de papier qu'il avait tiré de sa poche.

— Bien sûr. 'Un mandat de perquisition signé Leminter.

connaissance d'un bout à l'autre. L'ignoriez-vous, par hasard ? C'est ce que je disais : signé du juge Lewinter. Votre partenaire au poker. Votre grand copain à l'Hôtel de Ville. Le fonction-naire le plus corrompu de toute la ville vous mis à part Et le caul inveville, vous mis a part. Et le seul juge

capable de lancer un mandat de per capacie de lancer un mandat de per-quisition sur la base d'une accusation forgée de toutes pièces. » Donahure se dirigea vers la cham-bre à coucher voisine, puis s'arrêta en constatant que Ryder le suivait. « Je n'ai pas besoin que vous m'ac-

— Je le sais. Mais ma femme en a besoin.

— Qu'est-ce que ca veut dire?
— Elle a de très beaux bijoux qui
se trouvent dans cette pièce. Donahure serra les poings, les yeux fixés sur ceux de Ryder, puis changea d'avis et, d'un pas plus mesuré — dans la mesure où les pas d'un hippopotame peuvent être mesures — passa dans la chambre à coucher, Ryder sur ses

Il commença par le tiroir d'une commode, farfouilla dans une pile de blouses dont il fit un tas informe, re-ferma violemment le tiroir et allait passer au suivant lorsque, Ryder ayant à nouveau saisi son bras, il fut contraint de pousser un hurlement tout à fait analogue à celui de l'ins-tant précédent. Dans le living-room, Parker leva les yeux au ciel, saisit son verre et celui de Jablonsky et se diri-cea vers le bar.

gea vers le bar.

e Je n'aime pas les gens désordonnés, dit Ryder, et, surtout, je n'aime pas voir des doigts sales tripoter les affaires de ma femme. Je vais procéder moi-même à l'examen de ses affaires et vous pourrez me regarder faire. Comme je n'al pas la moindre idée de ce que vous cherchez, je peux difficilement le cacher, n'est-ce pas? > Il procèda à une fouille méticuleuse de la garde-robe de sa femme, puis laissa Donahure continuer. Pendant ce temps, Jeff avait rempli un verre et l'avait apporté, dans la cuisine, à Kramer, qui, appuyé contre l'évier, les bras croisés, paraissait profondément malheureur

malheureux. Vous avez l'air d'un homme qui s besoin d'un remontant. C'est du gin ; Donahure est bourré de bourbon, il ne reconnaîtra pas l'odeur. Qu'êtes-

vous censé faire ici?

— Merci blen, dit Kramer en prenant le verre avec reconnaissance.
Vous le voyez blen : je fouille la cui-

Vous avez trouvé quelque chose?
 Je trouverai sûrement quand je

faire?

— Exactement ce que vous faites.
Rien. L'inactivité vous convient parfaitement. Est-ce que vous a v e z la
moindre idée de ce que votre gros
copain vient chercher ici? >
On entendit des pas et des voix qui
se rapprochaient. Jeff arracha le
verre des mains de Kramer: 2 vant
que Donahure ne füt entré dans la

< Qu'est-ce que vous foutez icl?

geste du pouce.

— Reste, dit Ryder. C'est Fatso qui

— Vous allez faire quoi... ? Vous donner une crise cardiaque en ramas-

« Qu'avez-vous trouvé ? Rien ? — Rien qui ne soit pas à sa place

S'il y avait un éléphant caché dans cette maison, Donahure trouverait colère de Donahure et, suivi des autres, regagna le living-room. Sans s'adresser

à personne en particulier, il déclara :

chantage. Donahure, je n'éprouve plus pour vous désormais que le mépris le plus total. Vous auriez intérêt à vous plus total. Vous auriez intérêt à vous dépêcher de faire rapport à voire patron. Dites-lui que vous vous êtes rendu coupable de la bévue classique, pardon, de deux bévues, l'une psychologique, l'autre tactique. Je parierais que, pour une fois, vous avez agi entièrement de votre propre initiative. Pas un individu dont le quotient intellectuel est supérieur à cinquante, ne se serait mouillé de manière aussi stupide!

gerez à faire une démarche de votre propre chef, je vous suggère de consul-ter d'abord quelqu'un d'intelligent. On

homme, conclut-il en donnant une tape amicale sur l'épaule de Kramer, n'ayez pas l'air si perpiexe. Je suis sur que le chef va tout vous expliquer

(A suitre.)

Traduit de l'anglais par Paul Alexandre.

« De quoi ? grogna Donahure en continuant à se frotter le coude. Allons, Personne ne touche à quoi que ce soit, ici, sans ma permission.

sition signé Lewinter. - C'est un mandat de perquisition.

Ryder prit le papier et l'examina pendant une seconde entière. « La loi m'autorise à en prendre

commenceral à regarder : des pots et des casseroles, des plats et des assiettes, des couteaux et des fourchettes... toutes sortes de choses. J'ignore ce que je dois chercher, à vrai dire, ajouta-t-il en avalant une partie du contenu de son verre. Je vous assure que tout cela m'ennuie beau-

coup, Jeff... mais qu'est-ce que je peux faire ?

que Donahure ne fût entré dans la cuisine, Kramer avait ouvert un tiroir et fait mine d'en examiner le contenu. Ryder suivait de près le chef de la police. Donahure fit bénéficier Jeff de son habituel coup d'œil.

· — Je garde un œil sur l'argenterie, fit placidement Jeff en abaissant son verre.

— Filez i gronda Donahure avec un

— Nom de Dieu ! Ryder, haleta Donahure, ne me poussez pas à bout

sant les dents que je vous aurai cas-Donahure se retourna contre Kra-

— Vous êtes sûr que vous avez bien cherché ? Vous inquiétez pas, fit Ryder.

moyen de le manquer. Il n'a même pas tapé contre les murs, ni souleve les moquettes, ni regardé s'il y avait un carreau du sol qui bougeait ; il n'a même pas guigné sous les matelas. Il doit avoir oublié de potasser ses cours de police, ces derniers jours, » Il ignora les bredouillements de

« Celui qui a nommé chef de la police cet empoté devait être soit men-talement déficient, soit victime d'un

- Mon patron ? Mon patron ? Que diable voulez-vous dire ?

-- Vous ne feriez pas un meilleur -- Vous ne feriez pas un meilleur acteur que vous n'êtes un bon chef de la police. Vous savez, je crois que j'ai raison. Vous faites la grande gueule -- c'est tout ce que vous avez, votre grande gueule -- mais au fond, vous crevez de peur. J'ai dit « patron », cela veut dire « patron ». N'importe quelle marionnette a besoin d'un montreur. La prochaine fois que vous songerez à faire une démarche de votre suppose que voire patron est doté de quelque intelligence. »

Donahure essaya une fois de plus d'user de son regard de basilic, se reudit compte que ce n'était pas le bon truc, tourna les talons et sortit. Ryder l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée :

Ce n'était pas votre jour, Donahure. Ce n'était pas votre jour, Donahure.
Ce n'était pas non plus celui de Raminoff, n'est-ce pas ? Mais, pour lui,
j'ose espèrer que la journée s'est mieux
terminée : je veux dire que l'espère
qu'il a réussi à sauter de la camionnette avant qu'elle ne s'enfonce dans
le Pacifique. Allons, allons, jeune

© Copyright Librairie Arthème Fayard et le Monde.

sur le chemin de retour. »

• • • LE MONDE - 28 juillet 1978 - Page 3

# étranger

Liban: les Syriens misent sur l'isolement du réduit chrétien

#### désemparée communauté

(Suite de la première page.)

Le Monde .

xiste-t-il

ne pensée biblique?

Pende bilde

The diversité et l'acceptant de le maine

A sen l'estant multi
A sen l'estant multi
Calle et l'estant de l'es

Une réponse

d'histories

2011-12 (2014) 1-21 (4014) 2011-12

STEW TO

par Alistair

MacLean

Bref, même si certains, côté chrétien, s'entêtent encore à maugréer l'affaire est entendue. Sans se soucier d'une gauche muette et de ses alliés palestiniens, en « résidence surveillée », on refera le Liban en l'asseyant sur un « trépied » : une armée empruntée au voisin, un pouvoir de fait installé chez le chrétien et pour tout Etat... un président déniché au milieu de la tempête.

Juillet 1978. Les canons tonnent. Mais l'ennemi est à l'est i Achrefieh. la colline chrétlenne, est aux abris, victime à son tour d'une « dissuasion - qui se moque des moyens

#### Des velléités hégémoniques

A ne lire qu'en surface, à sauter d'un seul bond de l'hiver 1976 à l'été d'aujourd'hui, on ne voit à coup sür qu'un sinistre pendule qui frappe à l'ouest et rebondit à l'est. Echec à gauche et mat à droite. Mais à voir de plus près ? Faut-li seulement incriminer l'expansionnisme = grand syrien » et ses velléités jamais éteintes d'hégémonie sur le petit Liban voisin? L'explication reste trop vague et ne rend pas compte du déroulement, du « timing », des opérations. La volte-face syrienne n'estelle donc que le signe d'une politique tramée à Dames contre les vœux du président Assad lul-même ? L'hy-

langes, tient trop de la prudence et du calcul pour emporter la convic-

assé, immeubles et rues se vident.

des quartiers entiers. Les réfugiés

se pressent vers la montagne toute

port et musée, l'ouest semble tran-

quille, inquiet peut-êtra... La presse

de Damas n'a plus assez de mots

pour fiétrir MM. Chamoun et Ge-

mayel, leurs - milices tascistes - et

leurs - noirs complets - quand le

général Assad reçolt obligeamment M. Walid Joumblatt et ses amis de

Alors, faut-il se résigner, en fin de compte, à ne trouver que la troide logique de cette « realpolitik », où tout marché fait, par essence, une dupe, où toute alliance n'est jamais qu'une passade ? Il suffirait d'en sulvre les méandres et les subtilités pour tout comprendre : pièce fragile du puzzie moven-oriental, le Liban seralt condamné à vivre au rythme d'un conflit qui le dépasse, d'autres venant chez lui y imposer leur paix ou attiser les braises selon qu'ils verralent poindre les fois espoirs pottièse, avancée par M. Pierre d'un règlement ou sourdre les me-Gemayel, chef historique des Pha-naces d'un nouvel embrasement.

#### Le « trépied » branlant

Les Syriens sont ainsi venus, en lition et d'entente avec l'environne-1976, briser les reins de la gauche dérangeait fâcheusement les préparatils de la conférence de Genève. Mais, en quelques mois, tout se que le leadership traditionnel de la con regne à Tel-Aviv et, pire, le efrère ≥ du Caire fait bande à part Damas se rapproche des Palesti-Le « trépied » libanais devient très vite branlant puls tout à fait instable quand, îsraēl ayant pénétré au sud, le camp chrétien ne cherche plus à avec - le Diable » l

A ce moment, ceux qui, au sein des Phalanges, avaient préconisé la carte syrienne ont dejà aux trois quarts perdu leur mise. En effet, leur parl reposait sur deux principes en forme de conditions : que le Liban maintienne, reniorce même, son « identité arabe », et qu'il se reconstruise sur la base d'un Etat fort et unifié, arrachant aux factions les parcelles de pouvoir qu'elles s'étalent arrogées au cours de la guerre

Si nous voulons continuer à jouer les minorités gouvernantes, disalent-ils alors, nous partagerons le sort des Blancs d'Airique. (...) Nous devons, au contraire, nous transformer de minorité religieuse en majorité politique par un système de coa-

presque légendaire

ceile du plus grand

ment arabe. Telle est la stratégie de libanaise et de la résistance pales- la raison. L'arabiame est pour nous tinienne quand leur aventure conjointe ce que l'Europe est pour la France.... Mais parellle ambition supposali

une renaissance de l'Etat. C'est là retourne : Genève a avorté, un fau- communauté chrétienne n'a pas su - ou pas voulu. - en tout cas. en allant jouer sa propre carte à avantage : devant une gauche défaite Jérusalem... Consequence naturelle : et désemparée, lui seul pouveit négocier » le réveil d'un pouvoir niens, hier encora priés de se taire. central. Les « politiques » révaient bien d'un Liban nouveau où un présidentialisme fermement installé éloionerait à iamais la « politicallierie » taires - qui, forts de leurs milices. n'ont jamais digéré le « mariage contre nature » avec le Syrien et entendaient d'abord conserver leur acquis, cet - Etat dans l'Etat -. embryon inavoué d'une volonté de partition plus ou moins camouflée. Une telle logique privait, en fait, M. Elias Sarkis du minimum d'auto-

nomie nécessaire pour exercer un pouvoir d'arbitrage et manœuvrer au plus près avec l'allié de Damas. d'hui, admet l'un de ses plus proches collaborateurs, le président ne représente plus que lui-même : il est maronite sans pouvoir sur les maronites, commandant en chef de la force erabe de dissuasion qui ne lui d'un Etat... qui n'existe pius i »

de formation, rapporte 1, 192 pages 35 F

un temoignage

176 pages 35 F

birmane, gráce à

sionnes pour éviter le chaos? Sa contraire... alors que la aituation n'a La vie s'éliole et disparaît dans décision de rester n's, en tout cas, à première vue, rien modifié d'essentiei. M. Pakradouni lui-mēme assure proche, chez les amis ou les parents, maintenant que « la carte Sarkis est quesiment brûlée ». « Elle demande dans les couvents aussi, laissant en ville, face à face, miliciens et non seulement que les gens lassent maronitisme politique, Syriens. Passé la « frontière », entre ce qu'ils n'ont pas fait depuis deux train de se suicider....»

cessé de se détériorer », explique le leader katašb, qui ajoute : - On parle de génocide, de massacre. Non, c'est simplement ja mort jente du maronitisme politiqua, qui est an

#### Pourquoi pas Israel ?

On commence à savoir aujourd'hui à Beyrouth que le bureau politique du parti phalangista - où se retrouvalent les leaders les plus - modérés - a perdu une bonne part de son autorité. On ne s'y réunit plus, eans conviction, qu'à sept ou huit, sur vingt-deux membres. Et les résolutions qui pourraient y être prises ont peu de poids devant la dynamique *« uitre »* imposée par l'aile radicale maîtresse de l'appareli militaire. Pourtant, M. Béchir Gemayel, le chef des milices, enrage encore des « atermolements du commandament politique ». C'est, selon lui, cette - direction irresponsable » qui, à plusieurs reprises déjà, a

Mais qu'y a-t-il au bout ? La partition et l'ombrelle d'israel? Il a euffi, ciaironnent ça et là les « durs » du camp chrétien, que deux « Kfir » de Tel-Aviv survolent Beyrouth pour que les Syriens arrêtent leur canonnade. L'idée fait son chemin dans une partie de la population maronite qui prend la mesure de son isolement grandissant. « Pourquo! pas ?. entendalt-on, il y a quelques jours, au sortir des abris. Churchili est

emoâché que l'on aille « jusqu'au

bout des choses, une fois pour

#### L'« APPEL URGENT» DE M. BEGIN

Tel-Aviv (A.P.P.). — Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, a lancé mercredi 26 julilet, à Jérusalem, un «appel urgent à toutes les nations libres et spécialement à la France pouz ler les chrétiens du Liban, qui sont menaces d'annihilation s.

a Fai recu aujourd'hui mermière main d'après lesquelles la population chrétienne du Nord-Liban est en danger d'être mas-sacrée et annihilée par l'armée d'occupation syrienne au Liban. Pour l'amour de Dieu aides ces gens-là n, a dit M. Begin qui s'est exprimé en anglais e pour que ce qu'il devait dire ait un écho aussi large qu'immédiat ».

« Nous vivous l'ère des massacres collectifs. Elle commenca par le génocide des juifs, se poursuivit par les massacres du Blafra et se perpétue maintenant par l'annihilation des populations du Cambodge a, a poursuivi M. Begin. Le premier ministre s'adressait tout particulièrement à « la France qui fut pendant sì longtemps la puissance qui protègea les chrétiens du Liben ».

André

Manaranche

chrétiennes en politique

**Attitudes** 

blen allé chercher Staline pour combattre les Allemands....»

A court d'alliances possibles, prêchant dans le désert une « Internationalisation - dont personne ne veut vraiment, les radiceux de la droite chrétienne ne peuvent plus guère, il est vrai, compter que sur l' « aide traternelle de l'Etat hébreu à la minorité maronite».

Iliusion ? On voit mai Israēi s'engager directement dans la conflit libanais sans que cela corresponde à ses propres intérêts, sans que cela résulte du calcul mûremeni élaboré qu'une guerre limitée contre ia Syrie est devenue, à l'échelle régionale, possible, inévitable ou nécessaire Parsonne, dans l'immédiat, n'en prendraît le pari : n'est-li pas difficile de porter le fer d'un côté lorsque l'on continue, même à reculons, à parter de paix de l'au-

En louant leur va-tout eur une alliance aussi incertaine, les dirigeants chrétiens risquent donc l'impasse et accentuent d'autant leur Isolement par rapport à l'ensemble du monde arabe, et, à l'Intérieur du Liban, vie-a-vis de tous ceux pour cul israel reste l'ennemi : la cauche et les Palestiniens, blen sûr, mais aussi les leaders traditionnels modérés de la communauté musulmane et même, au sein du camp chrétien. syrienne ou simplement conscients qu'un tel isolationnisme serait fatal.

Apparaît alors d'évidence l'atout que paut jouer — et joue déjà la Syrie : < minoriser > le leadership chrétien jusqu'à rendre douteuse sa représentativité eur la communauté qu'il prétand diriger. Le président tyrien ne semble pas pressé : avant d'en découdre, il veut grossir les ce qui peut l'être contre ce qui n'est plus, selon lui, qu'un « réduit de partitionnistes, ennemis du Liben araba -.

Opération lente mais claire : on

fait parier les patriarches - grec orthodoxe et grec catholique — qui, siégeant à Damas, ne sont guère amènes pour les « Isolationnistes ». On favorise, çà et là, à Jezzine, à Zahlè ou allieurs, [a fronde des seigneurs locaux, chrétiens eux aussi, contre - les prétentions hégémoniques du parti phalangiste ». On entretient surtout la dissidence des Frangiè, qui, dens leur fief du Nord, ont déclaré la querre aux Kataéb depuis le maseacre de Enden. Ét l'on reçoit tour à tour, à Damas, leaders sunnites et téodaux chiltes sans publier les

de la gauche libanaise, ce - mou-vement national -, hier abhorré, que l'on remet en selle... Ainsi s'ébauche et prend corps un « Front élargi » par une volonté commune de voir brisé ou affaibli l'appareil des milices

L'encerclement politique accompagne un étranglement militaire chaque lour plus sensible.

Tenus au sud dès la « frontlère » bevrouthing, à l'est par les commets du mont Liban, garnis de batteries présence de la FAD sur les terres des Francié, les partis de la droite chrétienne n'ont plus en fait de « territoire libéré » que Beyrouth-Est, le Metri et le Kestouane avec « vue sur la mer » à Jounieh... L'Etat chrétien, fruit d'une hypothétique partition, manquerait d'air pour vivre. Déià on s'y entasse, entre mer et montagne, des faubourge de la capitale à l'antique Byblos, fuyant Achrefieh en attendant...

En attendant quoi ? L'apparente immobilité des forces syriennes, - maloré l'entretien, calculée ou non, de quelques foyers de tension -- est-elle le algne d'une tactique d'attente, misant sur le pourrissement et la lassitude ? A mas, on sait bien que les bombardements aveugles d'Achrefieh ont d'abord ressoudé, dans la torpeur des abris, l'union sacrée d'une population traumatisée. Mais le temps passa... Et rares sont ceux qui revienment en ville, sinon pour refaire des vallses ou vider le magasin. Combien demain, après-demain, continueront d'encourager la résistance de leurs milices, figées dans un = statu-quo = qui rend désormais la via invivable?

L'impasse, pour l'heure est totale, et l'Etat n'y peut mais. Pire, les tenelons incessantes, ja polarisation qui renalt, touchent maintenant le gou-vernement lui-même. On n'y est plus, comme hier, entre techniciens compétents, entre genside bonne compagnie, impulssants peut-être, mais Des heures de réunion et de négo-

ciation n'ont encore pu résoudre la question, désormais urgente, de l'envol de l'armée Hbanaise à la frontière sud. Qu'y fera-t-on des officiere chrétiens qui, sur place, collaborent ouvertement avec Israel ? Et qui enverra t-on ? Avant-hier, à l'est, les miliciens se refusalent à voir seule, pour surveiller le port, une unité venue de Saida, située de l'autre côté. Hier, à l'ouest, le journal photo à l'appul, le commandant en chef de l'armée qui diriges, pendant la guerre civile, une batalile aux côtés des Phalanges... Alors, une année, au sud et ailleurs, bien sûr.

La gauche désormals a retrouvé de sa vigueur et hausse le ton pour qu'on liquide, une bonne fois, les

monastère zen.

Demain: Livres illustrés - Petite Planète

« isolationnistes ». Ses forces ee di-sent prêtes au combat et, pour cerrelever les Syriens. La droite munes dans son réduit, imperméable au compromis, voit revenir les jours combres de 1975 quand déjà, rappelle M. Pierre Gemayel, on parialt

Rien de comparable pourtant. Cette fois, trente mille Syriena sont là. Non ioin, israëi guette. De quoi nourrit les visions

DOMINIQUE POUCHIN.

#### LE GOUVERNEMENT BRITANNI-QUE EXPULSE ONZE IRAKTENS POUR ACTIVITÉS « LIÉES AU TERRORISME »

Londres (A.F.P.). — Onse res-sortissants irakiens, dont cinq diplomates, ont été « invités à quitter la Grande-Bretagne », a annoncé mercredi 26 juillet, le Foreign Office, qui a précisé que cette mesure était « liée à des activités terroristes ».

Cette décision intervient à la suite d'une série d'attentats dont ont été victimes des personnalités arabes de Londres. Le 9 juillet dernier, un ancien premier mi-nistre irakien condamné à mort par contumace par le régime de Bagdad, le général Abdul Razzak Al Naif, était grièvement blessé devant l'hôtel Intercontinental. Il devait mourir le lendemain. Le général Al Naif avait échappé à un premier attente à l'addresse un premier attentat à Londres en 1972. Le 4 janvier 1978, le représentant en Grande-Bretagne de l'OLP., M. Said Hammani, avait été tué par un inconnu d'origine arabe dans les locaux de la Ligne arabe. Le 31 décembre 1977, deux Syriens, employés à l'ambassade de leur pays à Londres, avaient trouvé la mort dans l'explosion de leur voiture. La même année, en juillet, un homme d'affaires égyptien, ami du président Sadate, M. All Shafik Safouat, avait été retrouvé mort dans un appartement du centre de Londres. Trois mois plus tôt, l'ancien premier ministre du Nord-Yèmen, Cadi All Elist aveit été tret par belles. ministre du Nord-Yèmen, Cadi Ali Hijri, avait été tué par balles, ainsi que sa femme et un chargé d'affaires de son ambassade, devant son hôtel.

• Le comtté pour la défense et la promotion des droits de l'hom-me en Iran (46, rue de Vaugirard, 75006 Paris) affirme que le lundi 75006 Paris) affirme que le lundi 24 juillet de très violents affron-tements auraient eu lieu dans la ville de Rafsandjan (près de Kerman) entre opposants et forces de l'ordre. D'après les informations du comité il y aurait eu quatorze personnes tuées, neuf manifestants et cinq gendarmes. D'autre part, deporis lundi les D'autre part, depuis lundi, les commerçants du bazar de Chiras se seraient mis en grève pour protester contre les massacres de Meched.



Se référant à la position jor-dantenne, telle qu'elle vient d'être exposée par le roi Hussein à l'ambassadeur itinérant des

espoir, semble-t-il, — d'assouplir la position du roi Hussein, pour lui permettre de se joindre à la

L'expulsion de la délégation israélienne d'Egypte aura pour conséquence l'accroissement considérable du rôle de médiateur des Américains, Mais l'appel du Sénat de Washington à la reprise des négociations et la réaction favorable du département d'Etat à l'acceptation par Israël de discuter de la souveraineté en Judée-Samarie et à Gaza, à l'issue de la période d'autonomie administra-tive de cinq ans, alimentent un certain optimisme.

Le secrétaire d'Etat, M. Cyrus Vance, est attendu à la fin de la



(Dessin de PLANTU.)

Etats-Unis, M. Alfred Atterton, M. Begin a rappelé que « les Arabes continuent de réclamer un repli israélien sur les lignes du 4 fuin 1967. Indéfendables contre l'artillerie moderne ». M. Atterton, arrivé mercredi en Israël, devait rencontrer ce jeudi le pre-mier ministre et le ministre des affaires étrangères. Dans l'entou-rage du diplomate américain, comme dans les milieux gouvernementaux israéliens, on continue de croire à la dynamique de la paix. Le durcissement égyptien ne serait qu'apparent. On en vent pour preuve à Jérusalem que le conseil national de sécurité égyptien n'a pas fermé la porte à la négociation. Qui plus est, on souligné que Le Caire ne rejette pas le principe d'une rencontre Sadate-Begin.

a Nous sommes prêts à pour-suivre les pourparlers si Israël abandonne ses conceptions traditionnelles », a répété le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Mohamed Ibrahim Kamel, avant de quitter Le Caire pour Aman où il tentera — sans grand | semaine prochaine à Jérusalem pour préparer une nouvelle rencontre israélo-égyptienne dans la zone démilitarisée du Sinai. Enfin, c'est fort d'une confiance

Enfin, c'est fort d'une configne renouvelée de la Knesset que M. Begin aborde la prochaine phase de la délicate partie enga-gée au Proche-Orient. Le Parle-ment israéllen a en effet rejeté mercredi, par une large majorité (70 voix contre 35 et 3 abstentions), une motion de censure contre le gouvernement, présentée par le Front travailliste Mapam.

ALI SAYED ZAHRANE, PRINCIPAL INCULPE D'UN PROCES OUVERT LE 4 MARS DERNIER pour appartenance à une organisation subversive, « le parti communisté égyptien des ouvriers », vient d'être condamné par la Cour supé-rieure militaire du Caire à cinq ans de prison. Cinq autres inculpés ont été condamnés à des peines allant d'un à trois ans de prison. — (A.F.P.)

Publicité

QUAND LA SECTION PRANÇAISE D'AMNESTY INTERNATIONAL DECLARE, BLLE AUSSI, SES PROPRES OPPOSANTS INDESIRABLES

Négritude - Francophonie - Langues africaines LES JEUNES GENERATIONS AFRICAINES CONTRE SENGHOR !

La suite du roman inédit de Mongo Beti

Lisez le nº 3 de « Peuples noirs - Peuples africains », revue bimestrielle, seule grande publication francophome entièrement contrôlée par des intellectuels noirs anti-impérialistes:

192 pages - 25 F ( + 4 F de port)

341, rus des Pyrénées - 75020 Paris - Tél. 366-80-94

Abonnement annuel nuièros): 120 F

C.C.P. Peuples noirs 21.692 ¥ Paris

LA MANCHE. PAR HOVERLLOYD: **VOUS PAYEZ POUR LA VOITURE. LES 5 PASSAGERS** SONT GRATUITS.



Traverser la Manche avec sa voiture en 40 minutes, tout le monde sait que c'est possible aujourd'hui

avec un hovercraft. Tout le monde ne sait pas que c'est la solution la plus économique avec Hoverlloyd. Vous payez pour

280 Fet rien en plus pour 2, 3, 4 ou 5 passagers (dont le chauffeur). Vous partez de Calais et vous arrivez à Ramsgate, 40 minutes plus tard, à deux pas de l'autoroute À 299/M2 qui vous conduit jusqu'à Londres, et cela jusqu'à 54 traversées par jour en haute saison.

PLUS VITE, MOINS CHER PAR HOVERLLOYD.

HOVERLLOYD

24, RUE DE SAINT-QUENTIN 75010 PARIS - TEL : 278 75 05 - CALAIS 34 67 10 OU DANS LES AGENCES DE VOYAGES.

## **AMÉRIQUES**

#### **Argentine**

## Les «loisirs actifs» du général Lanusse

n'ont « jamais eu pour motif l'ambitton ». En 1930, en 1943, en 1955, en 1962, en 1966, en 1976, les coups d'Etat partis des casernes étalent « la meilleure solution pour le pays. Face à une situation de crise poirs de chass ou

pour le pays. Pace à une stantant de crise, voire de chaos ou d'anarchie, les jorces armées n'ont jait que rempir le vide du pou-voir », estime l'ancien chef de l'Etst, en parfaite conformité, sur ce point, avec la plupart de ses collègues galonnés du sous-continent.

Qu'est-ce qui les prédestine, lui demandons-nous, à remplir cet office ? « Elles sont les seules, dans le contexte d'instabilité qui

est le nôtre, à garder le sens de la responsabilité, de la discipline, de la hiérarchie. Par-delà les préfé-

ta merarchie. Par-aeut les preferences idéologiques, elles ont une doctrine commune, puisée dans les lois et règlements militaires ». Le général Lanusse admet que ces caractéristiques leur conférent un profil idéologique « plutôt conserpateur ».

conservateur ».

Mais, quoi qu'il en soit, il estime que, une fois le pays remis sur les rails, « il faut se garder de prendre le silence de la masse pour

are le suence de la masse pour une approbation tacite. Il faut donc, le plus tôt possible, donner au peuple une forme de participa-tion politique ».

Des élections ? « Ce serait sui-

(1) Le général Lanusse est accusé d'avoir procuré des àvantages illi-cites à la compagnie Aiuar lors de la construction d'une usine d'alu-

(2) Edgardo Sajon, journaliste, qui avait été un des plus proches collaborateurs du président, et avait aidé considérablement à la rédaction de son ouvrage Mon Témoignage, a été enlevé en 1977 et n'a jamais plus reparu.

son ouvrage Mon Temoignage, a ete enlevé en 1977 et n'a jamais plus reparu.

(3) Le genéral Lanusse n'a pas pu publier la chapitre 7 de Mon Témoignage qu'il aliait intituler Pourquoi je crois à la démocratie.

Ces derniers temps se sont multipliés les voyages de ce côté-ci de l'Atlantique de per-sonnalités argentines considérées, hommes d'avenir ». Il y a eu les deux visites remarquées de l'ami-ral Massera, membre de la junte. Le général Lanusse, de son côté, fait ces jours-ci une tournée européenne, strictement privée, puisqu'il n'occupe plus aucune charge. L'ancien chef de l'État. (1971-1973) s'efforce d'occuper au mieux ce qu'il dénomme « des loistrs actifs ». Invité (« depuis longiemps ») par le gouverne-ment d'Israël, il est également passé par l'Espagne, et il devait se rendre, après son séjour en France, aux États-Unis et au

Pourquoi ce voyage d'un homme qui, après avoir préside au processus électoral qui devait ramener le péronisme au pouvoir, s'est, depuis le 25 mai 1973, « consucré à l'activité la plus difficile de [sa] vie : ne rien faire? » « Fai souhaité, nous répond-il, dans une des rares interviews qu'il ait accordées, prendre quelque distance. J'ai quilté Buenos-Aires le 6 juin, au tout début de la Coupe du monde de jootball. Je craignais sérieusement que cette période ne soit propice à des incidents : si je me rendais dans un stade, favais de bonnes rai-sons de craindre non tant pour mon intégrité physique que d'être mêlé, par provocation, à des incldents oui seraient ensuite exploia été arrêté à trois reprises au moins depuis le coup d'Etat militaire du 24 mars 1976, peut-il préciser cette éventualité, qu'il ne paraît pas formuler à la légère? Il n'en dira pas plus a Il était préférable, pour moi-même et quelques autres, que je m'éloigne de Buenos-Aires pour un temps plus ou moins long. J'ai obtenu du tuge (1) une autorisation de

softir du pays, valable pour qua-tre mois. »

Le général Lanusse entend ne rien dire ni faire « qui puisse interférer avec l'action aujour-d'hui menée par [ses] compa-gnons d'armes ». Est-ce à dire qu'il approuve sans réserve l'ac-tion des forces armées depuis le coup d'Etat ? Il n'émettra pas d'opinion sur ce point capital. Il coup d'Etat ? Il n'emetira pas d'opinion sur ce point capital. Il rappelle simplement qu'en diver-ses circonstances, il s'est élevé publiquement contre les agres-sions politiques, juridiques ou physiques dont certains de ses collaborateurs de naguère ont été l'objet (2). Mais, pour lui, il ne la cohésion des forces armées est un impératif prioritaire par rap-port à l'évolution du processus politique ». En outre, il n'a pas de doute que « c'était la guerre ».

sortir du pays, valable pour qua-

de doute que « c'était la guerre ». Et, de toute façon, il estime que les actuelles autorités « font ce qu'elles peuvent pour mettre l'Argentine sur la voie d'une démocratie stable ».

Que propose donc, pour sa part, cet officier à la retraite qui prétend « continuer à être utile » et ce en tenant compte des limitations qui ont été imposées à sa liberté d'expression (3). Il estime, tout d'abord, que « la permanence des forces armées au manence des forces armées au pouvoir est toujours quelque chose de périlleux ». Certes, pour lui,

**OCÉANIE** 

Micronésie

QUATRE DES SIX DISTRICTS CHOKISSENT L' « ASSOCIATION LIBRE » AVEC LES ÉTATS-UNIS

Les résultats du référendum

qui a eu lieu le 13 fuillet en Micronésie sur un projet de Constitution proposant une « As-sociation libre» des archipels du Pacifique du Nord avec les Etats-Unis (le Monde du 14 juillet) ont été rendus publics ce mercredi 26 juillet. Ils ne seroni toutefois pas proclamés officiellement avant deux semaines. Quatre des six districts — Yap, Truk, Ponape et Kusaie — ont voté en faveur du texte, qui a été rejeté par les deux autres districts, Palau et les iles Marshall. Ces deux territoires souhaitent ouvrir des négociations avec Washington pour devenir un « Commonweulth » américain, comme le sont déjà les îles Mariannes. Tous deux ont une grande importance stratégique les Marshall abritant des installations militaires américaines, et Palau ayant d'excellentes possi-bilités pour la création d'un port en eau profonde (il éxiste un projet de construction de grandes installations pétrollères, qui serait en particulier finance par les Japonais et les Iraniens). Les quatre districts ayant opté

en faveur de la nouvelle Consti-tution — qui pourrait entrer en vigueur avant l'été de 1979 — vont probablement former les Etats fédéres de Micronésie. Les Etats - Unis conserveront diplomatie de ces territoires placés depuis 1947 par les Nations unies sous mandat américain et dont les ressources propres sont très

cidaire, dans les circonstances ac-tuelles. Non, l'exemple historique qui me vient à l'esprit, c'est celui de la France de 1958.

les interventions répétées des militaires dans la vie politique du pays depuis un demi-siècle Ce général à la retraite ancien chef de l'Etat grand, massif, qui au terme d'une période troublée, a favorisé le retour de la démoa lavorise le retoil de la desino cratie dans son pays, précise sa pensée: a C'est le peuple — y pensée: a C'est le peuple — y compris ses jorces armées — qui est allé chercher de Gaulle, puis qui l'a soutenu, par le moyen du réfé-rendum. » Un tel instrument juridique n'est pas prèvu dans la Constitution argentine? « Non, mais il est nécessaire. »

Un recours à l'« homme providentiel » est - il donc inévitable? Cet officier à qui ses activités anti-péronistes avaient valu de faire quatre ans de prison, au début des années 50, et qui est souvent considéré comme le « detsouvent considéré comme le « der-nier caudillo, après Peron. produit par l'armée apentine », estime — citant à plusieurs reprises l'écri-vain espagnol Ortega y Gasset — que « les masses manquent de leaders d'envergure dont elles ont besoin pour les aider à penser. à discerner, à se former...» Il ne pratique pas en revanche le pratique pas en revanche le mépris si souvent exprimé dans son pays — ainsi que par ses pairs galonnés d'Amérique latine — à l'encontre des hommes politiques; il les « réspecte » et les troure même a nécessaires ». Peut -être est-ce pour cette raison que, dans les heures sanglantes de 1976-1977, bien des regards se sont tournés vers un homme naguère impopu-laire et que son simple « libéralisme » plaçait soudain au c cen-tre gauche » de l'échiquier. Une conviction martelée : il fal-lait en 1973, procéder à des élec-tions libres. On sait que depuis

Je l'a: obligé à choisir pour la réalité contre le mythe. Je de-mande aujourd'hui : le mythe est-il intact ? » Là est bien la question : mais, selon une formule fameuse, elle ne sera pas posée,

du moins à bref délai! D'une conversation avec ce conservateur qui a pour supériorité, sur la plupart de ceux qui pensent comme lui en Argentine, la cialreoyance (a dans la société, il y a du bon, à garder, et du mauvais, à changer »). Il ressort une vision assez pessi-miste de l'histoire. « Tout était inéritable : les élections de 1973, le chaos de 1973-1976, le coup contre la subversion, » Et encore : a Les élections en Argentine ont presque toujours amené au pou-toir le plus démagogue, le plus irresponsable, celui qui offrait le plus. La démocratie, est-ce done, inévitablement, l'anarchie? Je crois, pour ma part, que la liberté implique ses propres limi-tations, que la paix implique la l ut le — et d'abord contre les mauvaises inclinations de l'esprit

JEAN-PIERRE CLERC.

● La Cour suprême a jugé, le samedi 22 juillet, que le gouver-nement militaire n'avait aucune justification légale pour assigner à résidence M. Jacobo Timerman, ancien éditeur du quotidien La ancien enteur du duction la control de la co

D'autre part, le correspondant du quotidien Clarin, M. Enrique Esteban. a été enlevé samedi avec sa femme à Neuquen, à 1250 km au sud-ouest de Buenos-Aires. La

## DIPLOMATIE

#### LA CONFÉRENCE DE BELGRADE

lors, les officiers ultra lui repro-

chent ce processus, qui devait ramener le péronisme au pouvoir. 
« Peron était un mythe vivant.

## Les pays fondateurs du mouvement non-aligné mettent en garde contre « l'intervention et la dépendance »

non-alignés, en particulier parmi le; représen-tants des Etats fondateurs du mouvement, ont exprimé leur inquiétude face aux tentatives d'intervention des grandes puissances dans les affaires du tiers-monde. C'est ainsi que le ministre des affaires étrangères du Koweit, dénonçant « des forces étrangères venues d'un continent lointain pour soutenir une certaine idéologie», a déploré que «certains d'entre nous se sont complètement livrés à cette domination et ont même demandé l'appui de ces

Belgrade. — Déjà soulignée par le retard d'une journée imposée à l'ouverture de sa séance plénière par la controverse sur le Sahara espagnol, la crise que traverse le Mouvement des non-alignés a été mise en évidence, mercredi 26 juillet, par les interventions des premiers orateurs de la confé-rence ministérielle. Que ce soit pour réclamer un retour aux sources du mouvement (Sri-Lanka et l'Inde), pour demander sa réforme (l'Irak), ou appeler à la vigilance à l'égard des « che-vaux de Troie » (Tanzanie), les ministres des affaires étrangères n'ont pas masqué leurs diver-gences et leur inquiétude. « Le Mouvement, a dit par exemple M. C.S. Hameed, ministre

des affaires étrangères du Sri-Lanka, traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire... et est confronté à certains déveet est confronte à certains tièreloppements qui constituent une
menace sérieuse pour son unité
et sa solidarité... Les forces extérieures ont tenté de semer la
discorde parmi nous. » Le fait que
certains membres solent engagés
dans des conflits armés les uns
contre les autres pourés préjudice contre les autres porte préjudice claré encore le porte-parole du gouvernement conservateur qui a accèdé au pouvoir après les élec-tions générales, il y a un an, à

Sri-Lanka souhaite que tous les non-alignés prennent des a mesures effectives » pour éviter de tels conflits. « Nous n'accep-tons pas, a déclaré M. Hameed, qu'un bloc particulier dispose du monopole de la rectitude morale ou de l'action infaillible. » Ajou-tant : « La compétition pour les sphères d'influence, dans diffé-rentes parties du monde, est in-compatible avec le processus de détente. »

Le ministre des affaires étrangères de l'Inde, M. A.B. Vajpayee, a exprimé en termes semblables les préoccupations d'un autre pays fondateur, le plus peuplé du groupe. Ches Etats non alignés a-t-il déclaré, ne peuvent rester des specialeurs silencieux quand des tensions dangereuses se produisent dans leurs range. 2 Evo-quant « l'intervention et la déendance à l'égard de forces mipendance à l'égard de forces mi-litaires extérieures », il a affirmé qu'une telle dépendance, si elle devient permanente, est incom-patible avec l'appartenance au non-alignement.

étrangères contre d'autres pays

Si Cuba n'a pas été attacué directement. M. Fidel Castro a répondu à ces critiques implicites en affirmant, dans un discours prononce le mercredi 26 juillet, que son pays est non aligné « parce qu'il n'appartient à aucun bloc militaire. Il a appelé le mouvement à devenir - une force anti-impérialiste, progressiste, capable d'influer positivement sur la politique mondiale ».

De notre envoyé spécial Modérés et prêchant le com-

promis, les représentants du courant original parmi les non-allgnés n'ont mis explicitement en cause aucun pays. Tel n'a pas été le cas du ministre des affaires étrangères de Tanzanie, M. Benjamin Mkapa, pour qui la France cherche à « recoloniser » une partie du continent africain et est allée jusqu'à provoquer avec a arrogance a la formation d'une force africaine de sécurité ; cela représente, a-t-il dit, « une ten-tative de domination étrangère » et a met à nu un dessin impéria-

Le forum de Belgrade donne une audience plus large — puisqu'il s'étend à une partie de l'Asie et de l'Amérique latine — que l'Organisation de l'unité africaine aux thèses récemment exposées à Khartoum. Certaines leures nations aux la leures nations de la leure de l'acceptance de la leure de leure de la le jeunes nations, a dit le ministre tanzanien, sont reconnaissantes aux pays socialistes de leur avoir fourni les armes qui leur ont permis de mener à bien leur lutte de libération. Ceux-là iront sans hésiter au « sommet » de La Hayane l'année prochet » Havane l'année prochaine.

L'Irak, pour sa part, voit plutôt le salut du mouvement dans un reexamen critique de ses objectifs et de son organisation. Celui-ci connaît une « phase délicate », a admis son ministre des affaires étrangères, M. Saadoun Hum-madi, qui a ajouté : « Parmi les facteurs qui le menacent le plus, il y a le fossé qui va s'élargissant entre un grand nombre de ses membres, conduisant même à l'affroniement armé, au complot et à l'utilisation de mercenaires

Pas plus que l'Inde et le Sri-Lanka, l'Irak n'a été plus précis à ce propos. Les trois pays en appellent à des solutions pacifiques négociées. Sans quoi, a dit M. Hummadi, le mouvement sera « en péril ». Il faut aussi, estime le ministre irakien, renforcer l'organisation du bureau du mouvement, lui donner plus de pou-voir, stimuler ses méthodes de travall et commencer par appli-quer ses résolutions. L'Irak a invité la conférence à admettre dans ses rangs les pays européens ou latino-américains qui affichent leur adhésion aux principes de leur adhésion aux principes du non-alignement.

La conférence aura donné son avai à la présence, en qualité d'invités, du Pakistan, de la C.N.U.C.E.D., de l'ONUDI et du Conseil des Nations unies pour la Namibie, et finalement à Saint-Marin, après réexamen de sa demande. En revanche, la Bolivie. cui a le statut d'observateur

devra fournir des gages de son non-alignement véritable avant

d'être acceptée en tant que membre à part entière.

GÉRARD VIRATELLE,

#### M. JEAN-FRANCOIS DENHAU EN VISITE A MOSCOU

M. Jean-François Deniau, ministre français du commerce extérieur, séjourne depuis mer-credi 26 juillet au soir à Moscou. dimir Kirilline, vice-président du consel des ministres de l'U.R.S.S. et président du comité d'Etat pour la science et la technique. La visite de M. Deniau doit servir à préparer la réunion de la « grande commission » francosoviétique, qui aura lieu début octobre à Paris.

#### M. JEAN-PIERRE CAMPREDON EST NOMMÉ AMBASSADEUR A MADAGASCAR

Le Journal officiel du 27 juillet annonce la nomination de M. Jean-Pierre Campredon au poste d'ambassadeur de France à Antananarivo (Madagescar), en remplacement de M. Pierre Hunt, qui a été nomme ce printemps porte-parole de l'Elysée.

[Né en 1916, M. Campredon a été mobilisé de 1942 à 1944 et a servi à la résidence générale au Maroc de 1942 à 1951. Après avoir dirigé le bureau du travail à l'administration internationale de la zone de Tanger jusqu'en 1957, il a été intégré à cette daté dans le cadre des sanstaires date dans le cadre des secrétaires des affaires étrangères et a servi notamment à Rio-de-Janeiro et à Beyrouth. Il a été ambassadeur à Lomé (1970-1975), puls à Khartoum (1975-1978).]

## Les combats en Eryth

millere estrapies & donne, le 25 smilet. dans un commentate Gertage G Affilia e Gertage G Proposition Abobs G Proposition Aprela de première de Telleriste et mars es Erich en Confirmani la reprise par 10°CEF 5 86218-Abeta des rules de Tessere: e: Mendetera, tenues deputs 1977 par le Front de three F.L.E.I. IE Communique esperate 1.75



gottie eu port de Messeoush, qui svani eté accept l'himer des to the ation 'FPLEA. . L'armie rictoires : arente le commaniqué, qui de ares auteur desqueix s'ordonne l'offe A Kharloum, ka représentants du FLE and reconnu la granté de la mination delle les mittes ce front et la perte de pluiteurs villes empartentes. Me president du FLE, a affirme à Dona (Quint), que ces villes javait partie d'un « plus présidés » président uon des necessités politiques et munelment.

La reprise totale du port de Massacuah, em de liberation (le PPLE), n'élait en summelle que démente dans la capitale soudannies. La réprésente a Paris estimant, ce yeudi matin. 4 pen et affirmatt que les derniers événements wentamides nume et le détermination du FPLE, Colores facilitées fare face, dans les souses qu'il contrôle sur les Adut cifiar de civils et de combattante senue des per le F.L.E.

Tunisie

#### Huit des douze syndicalistes juge sont condamnés à des peines de De notre correspondant

ceux de Torens,

Tunis. — La chambre crimi-nelle de la cour d'appel de Stax a prononcé, mercred: 27 juillet, Do réponée au qui s'Mait pron ce prison ferme, trois à deux ans de prison avec surais et quaire acquittements, dans l'aifaire des douze syndicalistes de l'U.G.T.T. impliqués dans les evenements qui s'étalent déreulés les prouples à e % janvier dans tette ville (1). Ceil un jugenent politique tans la mesure où il attent les the materialists teux du syndical et acquille cau que la cour a considéris comne de simples hommes de trous sommer an dotata le alere di A l'éditérium de avocate avaient retirer at le put admis dans

main o, a commenté l'un des arocats, M° Ahmed Lamouri. Le cas de l'ancien secrétaire généra! de l'Union régionale de Siax, M. Abderratak Chorbal. arteté le 24 janvier pour diffemation envers le régime et l'ar-mee a été dissocié. M. Ghorbal sera très probablement ingé à Tuns en même temps que les onze membres de l'ancien burant executif de l'U.G.T.T.

Les douze syndicalistes étalent poursuivis pour a entente à la préparation d'actes d'agression préparation d'actes d'agression contre les personnes et les biens a conformément aux articles 131 et 132 du code pénal. L'acte d'accusation reposait exentle-lement sur le stockage d'armes, de plerres, de barres de fer, de gourdins, d'essence, au siège de l'union régionale. Les accusés étalent passibles de cinq ans de travaux forcès.

Ils ont plaité accusebles de contral de la contral de l'acte de l'union régionale.

talent passibles de cinq and de travaux forcès.

Ils ont plaide non coupebles, et certains d'entre eux ont affirmé que les aveux qu'ils avaienz pu laire dans les locaux de la potice leur avaient été extorqués sous la torture. Quant aux armes saisles, ils ont expliqué qu'elles étaient destinées, non pas à des actes d'agression, mais uniquement à la défense des locaux du syndicat après les attaques dont evaient été l'objet auparavant de passer en juger de passer en j

la chambre ci cour d'appai de cour d'appai de ie cas de vingt-e arrêtés au moss 1977 pour avoi Carse et à Toner festacions organ centrale syndiente

Accusés avalent

pénétrer Après à le président du accédé à leur dem

Ray, representa

en tout qu'observ

Algérie

## Mme Dalila Maschino a d à un diplomate canadien qu'elle se demeurer dans son pays

De notre correspondant

ger. Mime Dallis Masio qui, selon son mari, Denis,
se enlevée à Montreal par son
lare au Messaoud Zeghar, a
en à Alger, M. Franco Pillareila.
Mime Dallis Mass.

A la suite de commission i
commis cuno qui, selon son mari, par son a cité enlevée à Montréal par son frère, M. Messaoud Zeghar, a déclaré au chargé d'affaires canadien à Alger, M. Franco Pillareila, qu'elle ne souboitait nes ouities.

Le 15 juillet, M. Blouin, sons-seretaire d'Etat adjoint aux rencontes extérieures du Canada, a rencontre à Alger M. Boutefilles, a le ministre à leger M. Boutefilles, le ministre algérien des affaires étrangères lui a répété qu'il angissait d'une affaire privée dans laquelle l'État n'avait pas à intervenir. Il a cependant précisé voyait pas d'objection à ce que le gouvernement algérien na l'intéressée se rende au Canada elle le souhaitait on à ce que les autorités canadiennes nomment.

course d'un heaf , à tôte, site las , a tôte, site la la , a tour de remain de la course la course de la cour relevant des pre maintenant 26 i Quibes de como



College a choist for a control of mythe for a control of mythe for the control of A se cotracte annues Larent Char THE IN PROPERTY IS Octobe Par 12 SEAN-PIERRE CIRC O Control of the Cont 

MORCE DE RELIGIADE

mouvement non-aligne Flatervention et la dépendant

12 to 12 (1) 21 Mary 1997

::347) 17474

N ENGLE

31.71

1.00

Marie Carlos de remonar à de la commencia de l

Branes & Control of Co

3- 3- 3-

# général Lanusse

Les combats en Érythrée militaire éthiopien a donné, le 26 juillet, dans un communiqué Abeba, sa première version détaillée de l'offensive en cours en Eruthrée. Confirmant la reprise par

les forces d'Addis-Abeba des villes de Tessenei et Mende-1977 par le Front de libération de l'Erycommuniqué affirme également que l'ar-mée éthiopienne a BEGEMDER repris, le 13 fuillet, lo moitié du port de Massacuah, qui avait été occupé l'hiver dernier par le Front populaire

de libération (F.P.L.E.). « L'armée remporte actuellement une série de victoires », ajoute le communiqué, qui donne des précisions sur les trois axes autour desquels s'ordonne l'offensive. (Voir la carte ci-dessus.) A Khartoum, les représentants du FLE, ont implicitement reconnu la gravité de la situation dans les secteurs contrôlés par ce Front et la perte de plusieurs villes importantes. M. Ahmed Nasser, président du F.L.E., a affirmé à Doha (Quiar), que l'évacuation de

ces villes faisait partie d'un « plan préalable » prenant « en considéra-

**Ethiopie** 

tion des nécessités politiques et militaires ». La reprise totale du port de Massaouah, contrôlé par l'autre Fron de libération (le F.P.L.E.), n'était en repanche ni confirmée ni démentie dans la capitale soudanaise. Le représentant du F.P.L.B. à Paris estimait, ce jeudi matin, « peu probable » cette information. et affirmait que les derniers événements n'entamaient en rien l'optimisme et la détermination du FPLE. Celui-ci doit, d'ores et déjà faire face, dans les zones qu'il contrôle sur les hauts plateaux, à un afflux de civils et de combattants venus des régions tenues hier encore

#### Tunisie

#### Huit des douze syndicalistes jugés à Sfax sont condamnés à des peines de prison

De notre correspondant

Tunis. — La chambre crimi-nelle de la cour d'appei de Síax a prononcé, mercredi 27 juillet, cinq condamnations à deux ans prison ferme, trois à deux ans de prison avec sursis et quatre acquittements, dans l'af-faire des douze syndicalistes de l'U.G.T.T. impliqués dans les événements qui s'étalent dérettlés le 26 janvier dans Bette ville (1).

« C'est un jugement politique dans la mesure où il atteint les principaux responsables régio-naux du syndicat et acquitte ceux que la cour a considérés comme de simples hommes de main », a commenté l'un des avocats, M. Ahmed Lamouri

Le cas de l'ancien secrétaire Le cas de l'ancien secrétaire général de l'Union régionale de Sfax, M. Abderrazak Ghorbal, arrêté le 24 janvier pour diffamation envers le régime et l'armée a été dissocié. M. Ghorbal sera très probablement jugé à Tunis en même temps que les onze membres de l'ancien bureau exécutif de l'U.G.T.T.

Les douze syndicalistes étalent poursuivis pour a entente à la préparation d'actes d'agression contre les personnes et les biens », conformément aux articles 131 et 132 du code pénal. L'acte et 132 du code penal. L'acte d'accusation reposait essentiel-lement sur le stockage d'armes, de pierres, de barres de fer, de gourdins, d'essence, au siège de l'union régionale. Les accusés étaient passibles de cinq sus de travaux forcés.

Ils ont plaidé non coupables, et certains d'entre eux ont affirmé certains d'entre eux ont affirme que les aveux qu'ils avaient pu faire dans les locaux de la police leur avaient été extorqués sous la torture. Quant aux armes sai-sies, ils ont expliqué qu'elles étaient destinées, non pas à des actes d'agression, mais unique-ment à la défense des locaux du syndicat aurès les attaques dont avaient été l'objet auparavant

(Talibela WOLLO

Kaironan.

En réponse au réquisitoire du représentant du ministère public qui s'était prononcé pour la stricte application de la loi en raison « des intentions criminelles prouvées » des accusés, la défense a demandé leur acquittement pur et simple. tement pur et simple.

Les syndicalistes avaient fait une entrée remarquée dans le prétoire en scandant « Vice IU.G.T.T. libre! », « Achour (2), nous sommes avec to corps et âmes i » et en faisant des deux doigts le signe de la victoire. A l'ouverture de l'audience, les

avocats avalent menacé de se retirer si le public n'était pas admis dans la salle, où ceuls admis dans la salle, où seuls quelques proches parents des accusés avaient été autorisés à pénétrer. Après un bref délibéré, le président du tribunal avait accédé à leur demande. Mile June Ray, représentant d'Amnesty International, assistait au procès en tant qu'observateur.

La chambre criminelle de la cour d'appel de Sfax siègera à nouveau ce jendi pour examiner le cas de vingt-sept jeunes gens arrêtés au mois de novembre 1977 pour avoir participé, à Gaiss et à Tozeur, à des manifertations consultées par la festations organisées par la centrale syndicale.

MICHEL DEURÉ.

(1) MM. Mohamed Chaaban a Mohamed Triki, Mongi Nasri, Mohamed Kadri, Abdelkader Ben Ali, out été condamnés à deux ans de prison; MM. Mohamed Pethi Boukad, Mohamed Ayoub et Moncel Masloul se sont vu infliger la même pelne assortie du sursis, et MM. Morched Boukad, Tahar Talbi, Bedi Frikha et Mohamed Fakhfakh out été acquittés.

(2) M. Habih Achour, ancien secrétaire général de l'U.G.T.T. est incarcéré à la prison civile de Tunis depuis le mois de mars et attend de passer en jugement.

#### **Algérie**

#### Mme Dalila Maschino a déclaré à un diplomate canadien qu'elle souhaitait demeurer dans son pays

De notre correspondant

Le 15 juillet, M. Blouin, soussecrétaire d'Etat adjoint aux
affaires extárieures du Canada, a
rencontré à Alger M. Boutefilka.
Le ministre algérien des affaires
étrangères ini a répété qu'il s'agissait d'une affaire privée dans
laquelle l'Etat n'avait pas à
intervenir. Il a cependant précisé
que le gouvernement algérien ne
voyait pas d'objection à ce que
l'intéressée se rende au Canada
pour y faire une déposition si
elle le souhaitait ou à ce que les
autorités canadiennes nomment

Alger. — Mme Dailla Maschino qui, selon son mari, Denis, a été enlevée à Montréal par son frère, M. Messaoud Zeghar, a déclaré au chargé d'affaires canadien a vu déclaré au chargé d'affaires canadien a vu mme Dailla Maschino. Il l'a reque à sa résidence le 21 juillet. Au cours d'un bref entretien en tête à tête, elle hui a dit, en réponse l'Algérie.

Le 15 juillet, M. Blouin, sousse d'Etat adjoint aux affaires extérieures du Canada a rencontré à Alger M. Bouteflika.

La teneur de ces deux entre-La teneur de ces deux entre-tiens a été communiquée au gou-vernement du Québec. Les auto-rités canadiennes précisent que l'administration de la justice relevant des provinces, il revient

maintenant au gouvernement du Québec de nommer une commis-sion rogatoire à Alger s'il estime qu'il y a lieu de le faire.

## SALISBURY PUBLIE LE CALEN-AFRICANE

Le calendrier de la dévolution

- 20 octobre : soumission de la nouvelle Constitution par référendum à la minorité blanche. — 31 octobre : cloture des listes de candidatures aux élections gé-

-- 3 décembre : distribution des builetins de vote aux trois mil-lions de Noirs et aux quatre-vingt mille Blancs en âge de voter (plus de dix-huit ans).

— 13 décembre : proclamation des résultats.

- 18 décembre : vote des collèges électoraux, noirs et blancs; pour désigner dix sénateurs blancs et vingt sénateurs noirs. Avant Noël, le Sénat élira le futur président du Zimbabwe

transfert officiel du pouvoir à la majorité noire. Selon l' « accord interne », la Chambre des députés comprendra cent membres dont vingt-huit Blancs.

D'entre part, la ZAPU (Union du peuple africain du Zimbabwe), que dirige M. Nkomo, a démenti, mercredi, à Lusaka avoir envoyé en Rhodésie un commando avec ordre d'assassiner les dirigeants noirs modérés. Cette accusation avait été portée par un guérillero fait prisonnier par l'armée rho-désienne. — (AF.P., Reuter).

#### LE SÉNAT AMÉRICAIN vote le maintien DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES

(De notre envoyé spécial) Washington. — Le Sénat américain a exprimé, mercredi 26 juillet, son scepticisme vis-à-vis de la politique rhodésienne de M. Carter, sans toutefois le contraindre à changer de position. Un assez grand nombre de séna-teurs estiment que M. Carter a tort de vouloir inclure systématiquement les mouvements de gué-rilla dans la recherche d'une so-lution pacifique et négociée du problème rhodésien.

Ils vondraient, au contraire, oue Washington fasse un geste en direction de Salisbury pour mon-trer qu'on apprécie aux Etats-Unis la tentative faite par M. Ian Smith pour instaurer un a gouvernement de la majorité». Les partisans de cette attitude ont défendu au Sénat un amende-ment qui visait à lever purement ment qui visait à lever purement et simplement les sanctions écononiques appliquées à la Rhodésie 
depuis douze ans à l'instigation 
de l'ONU. Cette proposition, 
défendue principalement par le 
sénateur Jesse fielms, républicain (Caroline du Nord), n'a pas 
été retenue, le Sénat ayant voté, 
par 59 voix contre 37 un smenpar 59 voix contre 37, un amen-dement à la loi sur l'aide mili-taire maintenant l'embargo.

Mais le Sénat a assorti cette prise de position d'une formule prise de position d'une formule de compromis qui signale à la Maison Blanche que la rigidité de ses options n'est pas appréciée. L'amendement précise que le président américain pourrait lever les sanctions économiques contre la Rhodésie si le gouvernement de Salisbury faisait la preuve de sa volonté de négocier avec le Front patriotique après avoir organisé des élections libres sous contrôle international.

sous contrôle international
L'administration Carter venti
au contraîre, éviter tout ce qui
pourrait donner l'impression aux
mouvements de guérilla et aux
pays africains qu'elle penche du
côté des Blancs de Rhodésie. Les
mouvements de guérilla affirment
que l'application de la règle de la
majorité par le gouvernement
Smith est une mascarade et qu'ils
boycotteront d'éventuelles élections parce qu'elles seront truquées par les Blancs.

ALAIN-MARIE CARRON.

#### Soudan

● LE GENERAL NEMETRY, cher de l'Etat soudansis, a demandé mercredi 26 juillet au secrétaire général des Nations unies, M. Kurt Waldheim, d'aider d'urgence le Soudan à lutter contre les inondations provoquées ces derniers jours par des phuies diluviennes au sud de Khartoum, a annoncé l'Agence soudanaise de presse. Le chef de l'Etat avait précisé auparavant que quelque cent Le cher de l'eller evalt precise auparsvant que quelque cent mille familles étaient sans abridana la province d'Algesirà. Cent des deux cent vingt villages affectés par les inondations ont été complètement détruits, avait-il ajouté. — (AFP.)

#### Rhodésie

#### DRIER DE TRANSFERT DES POUVOIRS A LA MAJORITÉ

Le gouvernement intérimaire multiracial de Salisbury a publié, mercredi 28 juillet, le calendrier de transfert des pouvoirs à la ma-jorité noire. M. Rowan Cronje, co-ministre blanc des affaires so-ciales, a indiqué que les premières élections au suffrage universel auraient lieu les 4, 5 et 6 décem-

des pouvoirs se présente comme

- 31 décembre à minuit

#### Union soviétique

#### A TROIS ANS DE CAMP AVEC, SURSIS:

Moscou à trois ans de camp avec sursis pour «houliganisme mal-peillant », et à reçu un «apertis-

mounai. Mme Slepak, la femme du mili-Mme Elepak, la femme du mili-tant juif Vladimir Siepak, condamné récemment pour le même délit à cinq ans d'assigna-tion à résidence en Sibérie orien-tale, a précisé à l'issue de l'au-dience que le tribunal lui avait indiqué : «Si vous revenez avec la même inculpation devant ce tribunal vous serez passible de trois ans de détention». Mme Siepak avait été arrêtée le 1° juin avec son mari, après avoir brandi sur son balcon une banderole proclamant : « Laissez-

banderole proclamant : « Laissez-nous rejoinare notre fils en Israel ». Leur fils ainé, Alexandre, Israel s. Leur fils aine, Alexandre, 2. en effet, pu quitter IUR.8.8. en épousant une jeune Américaine. Leur manifestation avait entraîne un attroupement et des incidents. Les épous Stepak avaient alors été accusés d'avoir « sciemment: troublé l'ordre public ». Mine Slepak avait été libérée le lendemain de son arrestation.

arrestation.

Les époux Slepak attendent
l'autorisation d'émigrer depuis
plus de huit ans.

• Amnesty International nous communique des informations inquiétantes sur le sort de Marchenko. L'auteur de Mon témoignage purge une peine d'exil dans le village de Tchouna en Sibérie. Il doit être libéré en septembre, mais le juge d'instruction fait pression sur les habitants du village pour au'ils témoirment. lage pour qu'ils témoigneat l'avoir vu en possession d'un sac de poussière d'or. Marchenko risque d'être accusé d'avoir e polé

● Le général de coros d'armée Antoine Guerassimov est mort le 23 juillet « des suttes d'une « se maladie », indique mercredi l'organe central du ministère o viétique de la défense Krasnaya Zvezda. Le général Cuerassimov. Agé de soixante-dix-sept ans avait votamment occupé les fonctions de vice-finistre de la défense et de premier adjoint au chef de i tat-major général des forces armées soviétiques.

forces armées soviétiques.

LE MARIAGE DE CHRISTINA ONASSIS, avec un fonctionnaire soviétique Berguei Radousov aura lieu le 1" août à Moscou, confirmation mercredi de sour ce officielle. Christina Onassis aurait fait la connaissance de son futur mari lous d'un séjour de celuici à Paris, alors qu'il travaillait pour la «Sovitacht» (sociéé soviétique d'afirélement maritime). La fille de l'armateur grec se trouve à Moscou depuis plus d'un mois, cu elle occupe une suite à l'hôtel Intourist, un des plus grands hôtels de la capitale.——

(A.F.P.)

#### L'attentat de Madrid et le débat constitutionnel ont achevé de séparer la gauche basque et PETA

La direction générale de la sécurité espa-gnole a annoncé, mercredi soir 26 juillet, l'arrestation de treize membres du GRAPO (Groupe de résistance antifasciste du premier octobre). l'organisation terroriste qui avait, avant l'ETA, revendiqué la responsabilité du meurtre du général Juan Sanchez Ramos-Equierdo et de

son side de camp. . La police espagnole se déclare convaincue.

Bilbao. - Le calme qui continue

De notre envoyé spécial

de régner dans la rue contraste singulièrement, au Pays basque, avec la fébrilité qui s'est emparée sieurs reprises, depuis la démo-cratisation du régime espagnol, la e trahison de la gauche ». Ses dirigeants ne pouvaient attendre que celle-ci approuvât leur der-nier coup. On peut même se demander si, en la forçant à prendre clairement position pour le projet constitutionnel et contre avec la feorinie qui s'est empares des formations, politiques d'Eus-kadi depuis l'attentat, de Madrid. D'une manière générale cette activité consiste suriout, pour la gauche, à prendre ses distances vis-à-vis du mouvement natio-naliste.

prendre clairement position pour le projet constitutionnel et contre l'agitation autonomiste, ils n'ont pas cherché à débusquer ceux qu'ils appellent « les faux amis du peuple basque ».

Non moins significative apparaît l'attitude des nationalistes mo d'érés du P.N.V. Au cours d'une réunion à Zumaya, deux de leurs parlementaires ont longuement rendu compte, en termes particulièrement triomphalistes, de leurs négociations avec Madrid durant l'élaboration du texte constitutionnel « Nous avons tenu outre la condamnation du ter-rorisme, registre dans lesquel les communistes sont sans doute les plus catégoriques, le jugement porté par la ganche basque sur le projet de Constitution adopté la semaine dernière par les députés espagnois diffère sensiblement de celui que formulent les éléments durs du courant « abertzale » (1). Au cours d'un meeting à Bilbao. Au cours d'un meeting à Bilbao, l'un des dirigeants communistes basques. M. Carlos Alonzo Zalvidar, a déclaré que la Constitution donnerait au Pays basque les crid durant l'elaboration du texte constitutionnel a Nous avons tenu en échec les négociateurs du gouvernement, a notamment déclaré M. Inigo Aguirre, député de Biscaye. Virtuellement, tout ce que nous proposions a pu être obtenu. D'importants points ont the majoriée en noire fonere fonere. donnerait all Pays basque les moyens de sa « normalisation politique », lui permettant ainsi « de sortir de la crise économique ». De leur côté, les socialistes du P.S.O.E., dont le comité exécutif s'était réuni en session extraordinaire dans la province d'Alava au début de la semaine pour examiner le situation poliété marqués en notre faveur. » Même s'ils se sont abstenus lors du scrutin final, les représend'Alava au début de la semaine pour examiner la situation politique au Pays basque, ont estimé que le texte adopté était «zztrèmement positifia. Communistes et socialistes ont annoncé qu'ils feraient campagne pour le out au référendum constitutionnel de l'automne prochain, au Pays basque comme afleurs.

L'ETA avait dénoncé à pludu scrutin linal, les represen-tants du P.N.V. semblent donc, eux aussi, voir dans le texte adopté par les députés, un encou-rageant point de départ. Il est vrai qu'après avoir fondé sa stra-tégie sur ce pari en faveur de la normalisation et du chemine-ment acciding vers une auto-

que parmi les interpelles se trouvent les trois assassins de M. Jesus Miguel Haddad, directeur général des prisons espagnoles, qui avait été tué dans un attentat, le 22 mars dernier, à

Au Pays basque, un jeune militant natio-naliste, qui avait appartenu à l'El'A. M. Jorge Labordeta Vergara, a été arrêté; mardi, a Lezo. — (A.F.P.)

nationaliste modéré peut diffi-cilement faire machine arrière, ne serait-ce que vis-à-vis de ses électeurs.

L'ETA, elle, a fait le pari in-verse. Sa branche militaire l'a montré en organisant, contre l'euphorie unanimiste de la classe politique espagnole, le saugiant attentat de Madrid. Sa branche politico - militaire vi en t de condamner, elle aussi, formellement, le projet constitutionnel.

Bien que les nationalistes modérés aient au la produce de la condamner.

dérés alent eu la prudence de ne pas condamner ce nouveau coup de main, jamais le choix entre les deux stratégies, celle de la violence et celle du « jeu démocratique » madrilène, n'a été

cratique » madrilène, n'a ete aussi net au Pays basque. En mettant la gauche basque et les « Abertzale » modérés au pied du mur, les dirigeants de l'ETA pensent probablement avoir choisi le bon moment. Ils ont pourtant pris un gros risque. A pourtant pris un gros risque. A moins qu'une explosion ne se produise d'ici là, c'est en effet le référendum, qui, par le taux d'abstentions et de votes négatifs que l'on observera au Pays basque, tranchera, au moins justava nouvel ordre, cette querelle déjà ancienne entre nationalistes d'Euskadi. La réponse sera donnée à la date et selon la procédure voulues par Madrid. cédure voulues par Madrid.

#### BERNARD BRIGOULEIX

(1) Ce terme de la langue b désigne le courant nationaliste son acception la plus large. ment pacifique vers une auto-nomie même modeste, le courant

#### ltalie.

#### Mine SLEPAK EST CONDAMNÉE S'ESTIMANT VICTIME D'UNE CAMPAGNE

#### M. Fanfani manifeste son irritation Moscou (A.F.P.) — Mine Maria II l'égard de ses amis démocrates-chrétiens gredi 26 juillet par un tribunal de

 Deux fauteuils seront inoccupés au conseil national de la démocratie chrétienne, convo-que à Rome vendredi 28 juillet : que a Rome vendrent 28 juliet :
cehri de son président, Aldo
Moro, assassine il y a deux mois
et demi, dont le successeur devra
être désigné : et celui du président du Sénat. M. Amintore
Fanfani, qui entend protester
ainsi contre les atfaques dent il
est l'oblet.

M. Fanfani a envoyé une lettre acide au secrétaire général du parti, M. Zaccagnini, a Je ne veux pas être obligé, lui écrit-il, de m'en prendre à tes collaborateurs et à des membres du gouvernement. Cela troublerait le conseil national à un moment conseu national a un moment aussi difficile pour la démocratie chrétienne, » Le président du Sénat va plus loin : « l'espère, naturellement, que les promo-teurs, même indirects, de petites campagnes de presse, ae petites campagnes de presse, avec leurs jugements téméraires et leurs insertions infondées, adopteront une attitude plus responsable pour m'éviter des décisions plus

Est-ce à dire que M. Fanfani quitterait le parti dont il est, depuis vingt ans, l'un des princi-paux dirigeants? La chose est difficilement imaginable. Par son geste, le président du Sénat marque un agarement certain : le Quirinal vient de lui échapper pour la troisième fois, et il ne peut plus prononcer un mot en

public sans qu'on le sousconne de vouloir reconquérir le secrétariat général de la démocratie chré-tienne ou voler à M. Andreotti la présidence du conseil.

Agé de soixante-dix ans, ce vieux routier de la politique a sans doute calculé son geste. Il ne pard pas de vue que le congrès de la démocratie chrétienne se réunirs l'an prochain et que les opposants à la ligne actuelle — collaboration privilégiée avec le P.C. — n'ont pas de chef.

P.C. — n'ont pas de chef.

Pour remplacer Aldo Moro à la présidence du conseil national, le favori semble être M. Flaminio Piccoli, qui dirige le groupe démocrate chrétien à la Chambre des députés. C'est un centriste rallié depuis quelques temps à la politique d'union nationale. Son élection — à un poste, il est vrai, surtout honorifique — confirmerait l'élargissement de la majorité actuelle.

ROBERT SOLÉ.

ROBERT SOLÉ.

#### Rovmanie

• LE COMTE DE PARIS a quitté Bucarest, mercredi 28 juillet. Il était l'invité de l'Institut des relations culturales avec l'étranger. Pendant son séjour, il «a visité des institutions socio-culturelles et rencontré diverses personnalités roumaines», — (AFP.)

#### Une année d'enseignement supérieur

- 'PUBLICITE'

permet d'accéder à un réel enseignement supérieur de la gestion

et d'acquérir

une véritable formation pour votre " vie professionnelle

Documentez-vous sur

#### l'enseignement alterné

Association pour l'enseignement alterné (sous l'égide du groupe Institut Supérieur de Gestion) 8 rue de Lota, 75116 Paris

De notre correspondant

Bruxelles. — Le Parlement belge a achevé une des plus longues sessions de son histoire en votant, mercredi 26 juillet, une « loi anti-crise », après avoir donné des pouvoirs spéciaux au gouvernement. Mals plusieurs députés et sénateurs continueront, pendant deux semaines encore, à étudier en commission les pro-

à étudier en commission les pro-jets « communantaires » du gou-vernement, c'est-à-dire la régio-nalisation définitive du pays. Les pariementaires ont donc siégé plus longtemps que les autres années. Mals, paradoxale-ment, ils n'ont jamais eu aussi mauvake réputation. Un vent d'anti-pariementarisme souffie sur le pays. La presse ne cesse de critiquer députés et sénateurs : on leur reproche leur absentéisme on leur reproche leur absentéisme (ces dernières semaines, lors de certaines séances à la Chambre, moins de 10 % des députés étaient présents) ; la futilité de leurs interventions: leur souci, enfin, de protéger leurs alloca-tions de retraite alors qu'ils étalent d'accord pour réduire celles de certains hauts fonction-

Une très sérieuse personnalité de droite, le professeur flamand Derine, écrit dans un journal d'Anvers : « Nous sommes mûrs pour la dictature. » Le mécontentement est général, expliquet-il, il va des paysans aux travallleurs syndiqués. Les citoyens sont fatigués des manœuvres douteuses des politiciens et de leur incapacité. « Seul un régime jort peut encore sauver le pays », ajoute le professeur, qui précise qu'il a un long passé d'antifasciste, qu'il faut éviter une aventure de droite et l'intervention des généraux. Une très sérieuse personnalité

Il est exact qu'il existe un profond désarroi dans le pays où la crise économique s'aggrave et où l'on n'aperçoit pas encore le visage qu'aura la Belgique régionalisée. Pour l'instant, les nouvelles structures ne semblent, pour la plupart des Belges, avoir d'autre résultat que de donner à leur pays le record mondial du nombre de fonctionnaires au kilomètre carré.

Avant de partir en vacances, la Avant de partir en vacances, la Chambre a découvert un nouveau problème : les eaux territoriales en mer du Nord sont-elles flamandes ou nationales? La question a été posée par M. Gendeblen. Pour le député wallon, ces eaux sont régionales et donc flamandes. En contre-partie la Wallonie aurait la maîtrise de son eau c'est-à-dire de la Meuse Wallonie aurait la maîtrise de son eau, c'est-à-dire de la Meuse et des affuents. Un autre député wallon, M. Gol, s'est montré plus nuancé. Il fait remarquer que ces eaux territoriales jouissaient déjà d'un statut particulier puisqu'elles n'entraient pas actuellement dans les limites des provinces fiamandes ni dans celles des communes côtières. M Gol fait remarquer que dans les Etats fédéra ux que dans les Etats fédéraux comme les Etats-Unis, le Canada et l'Allemagne de l'Ouest, c'est l'Etat central qui a juridiction sur les eaux territoriales.

PIERRE DE VOS.

● Le ministre des affaires étrangères de Belgique, M. Henri Simonet, se rendra prochaîne-ment au Zalre, a annoncé mer-credi 26 juillet le porte-parole du ministère belge. — (A.F.P.)

## TRAVERS LE MONDE

#### Bolivie

• L'INTERNATIONALE SOCIA-LISTE a condamné, par la voix de son secrétaire général, M. Bernt Carlsson, le « coup d'Etal perpétré en Bolivie après l'annulation par la cour électorale du récent scru-tin présidentiel » en raison des fraudes dont a bénéficié le candidat du régime, le gé-néral Pereda. L'Internationale socialiste demande la tenue, le plus tôt possible, de nouvelles

 PLUSIEURS MILITAIRES, DEUX POLICIERS ET DEUX CIVILS ont été tués dans une embuscade tendue par des extrémistes, à Coripata, dans une région isolée, à 60 kilomètres au nord-est de La Paz, a déclaré le mercredi 26 juillet bolivien. Selon des sources officieuses, il y aurait une douzaine de morts. Des informations recueillies précédem-ment dans la journée avaient fait état d'un affrontement entre des paysans armés et des policiers. - (Reuter.)

#### Chili

• DIX-NEUF DES VINGT ET UN GENERAUX DE L'ARMEE DE L'AIR ont été écartés de DE L'AIR ont été écartés de l'active, soit d'office soit par démission, après le limogeage, le 24 juillet. du général Leigh, commandant en chef de cette arme, confirme l'agence France Presse de Santiago. Tous les officiers des autres armes demeurent à leur poste, a précisé un communiqué du gouvernement « pour faire face aux rumeurs ».

#### Chine

• LES NEGOCIATIONS SINO-JAPONAISES en vue de la JAPONAISES en vue de la conclusion d'un traité de paix et d'amitié, qui se poursuivent au sein de groupes de travail à Pékin depuis le 21 juillet, devalent s'achever dans leur première phase ce jeudi 27 juillet. Les deux parties devaient en effet décider ce jour s'il convient d'élever le niveau de convient d'élever le niveau de leur représentation. Le premier ministre japonais, M. Fukuda, qui doit décider s'il convient i'envoyer son ministre des affaires étrangères en Chine, a déclaré mercredi que ces négociations « se déroulaient sans problème », contraire-ment à ce qu'on avait indiqué le même jour de source japo-naise informée M. Fukuda a ajouté qu'il était prêt à ouvrir des discussions avec l'U.R.S.S. en vue de la signature d'un traité de paix et d'amitié entre les deux pays après la signature du pacte sino-japonais. — (Reuter.)

#### Colombie

• PLUSIEURS GREVES ont éclaté le mercredi 26 juillet en Colombie et le climat social menace encore de se détériorer, onze jours après la procla-mation officielle à la présidence de la République de M. Julio Cesar Turbay, représentant le parti libé-ral. Cinq mille profes-seurs de l'enseignement secondaire ont cessé le travail à Medellin, capitale du dépar-tement d'Antoquia, au nord-ouest de Bogota. Les grévistes réclament des augmentations mille médecins ont entamé une grève de quarante-huit heures dans les hópitaux. Ils exigent également des augmentations

Les séroports de Medellin Baranquilla, Cali, Villavicencie et San Andres sont à moitié paralysés, les employés protestant notamment contre le non-versement de primes. Des mouvements ont été observés également dans les banques. La fédération colombienne du café et celle des producteurs de pommes de terre pourraien s'y joindre. — (A.F.P.)

#### Indonésie

● RECTIFICATIF. — Dans nos éditions du 27 juillet nous avions annoncé sur la foi de dépêches d'agences que quatre depends d'agences que quarre mille prisonniers politiques avaient été libérés en Indonésie. Il s'agissait en fait de plus de huit mille personnes.

#### Malaisie

• LES RESULTATS COMPLETS DES ELECTIONS LEGISLA-TIVES ont été annoncés dimanche 23 juillet à la suite du scrutin qui s'est tenu samedi dans l'Etat du Sarawak. Le Front national du premier ministre, M. Hussein Onn, compte désormais trente-deux députés sur cent cin-quante-quatre. Le Parti d'ac-tion démocratique (DAP) a seize élus, le parti islamique PAS cinq, le dernier siège étant dètenn par un indépen-dant du Sararak dant du Sarawak. — (U.P.I.

#### Mauritanie

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, M. Valéry Giscard d'Estaing, devait re-cevoir ce jeudi 27 juillet le lieutenant-colonel Ahmed Salem Ould Sidi, ministre mauritanien de l'équipement. mauritanien de l'équipement et M. Sid'Ahmed Ould B'i ei-jars, ministre mauritanien de finances. Les deux ministres devaient remettre au prési-dent de la République un dent de la Republique un message du lieutenant-colonel Moustapha Ould Mohamed Salek, président du Comité militaire de redressement national, chef du gouvernement mauritanien.

#### Sénégal

■ Mme LILIAN CARTER, mère du président américain, enpar ce dernier en mis-d'information dans les pays du Sahel frappés par la sécheresse, est arrivée mer-credi 26 juillet à Dakar. —

# Régionalisation à l'anglaise

III. - Parlez-vous gallois?

La dévolution d'une partie des pouvoirs du Parlement de Westminster à des assemblées élues à Edimbourg et à Cardiff est l'un des chevaux de bataille du gouvernement de M. Callaghan. Cette réforme a de bonnes chances de passer prochainement dans les faits en Ecosse, avec sans doute une clause spéciale pour les îles Shetland. Mais. au Pays de Galles, la bataille pour la dévolution a des aspects bien particuliers (- le Monde » du 27 juillet).

Aberyswyth — « Les Ecossais ont leur kilt, les Gallois leur langage», nous explique gravement l'archi - druide», M. Geraint Bowen dans son cottage perdu au fond d'une vallée du massif de

La comparaison est discutable.

Mais ce qui ne l'est pas, c'est que
les plus enragés « dévolutionnistes » du Pays de Galles sont
ses six cent mille « gallophones ». Le touriste, contraint de déchif-frer — péniblement — sur les panneaux de signalisation rou-tière des noms hérissés de consonnes qui lui paraissent rigoureusement imprononçables, comprend mai comment une lanrigoureusement impronontantes, comprend mai comment une langue aussi barbare — que l'archidruide nous pardonne! — peut être au cœur d'une sérieuse controverse politique. Terre de landes, de forêts, de

montagnes et, sculement par en-droits, de verts pâturages, le Pays de Galles n'a jamais été riche. Tôt colonisé par les Romains, qui y ont laissé des traces nombreuses — plus de mille mots dans la langue locale, — il a été rapide-ment rattaché à la couronne d'Angleterre et a vu son aristo-cratie et sa bourgeoisie émigrer à l'est pour se fondre dans la société anglaise. Contrairement aux Ecossais, les Galiois ont ainsi perdu très tôt leur classe diri-

Petits métayers, pecheurs, mo-destes éleveurs de moutons, ils ont émigré massivement pendant des siècles et fait souche aux des siècles et fait souche aux Etais-Unis et dans tous les coins de l'Empire. La révolution indus-trielle a prolétarisé le sud du pays, qui en garde encore des traces lugubres, mais elle a peu entamé le nord et l'ouest sau-vages. C'est de là qu'est parti, au début du siècle, le mouvement de renaissance de la langue galloise, qui était d'ailleurs restée en usage, notamment par la chanson et la poésie (1). poésie (1).

Dans les années 60, le mouve-ment étudiant l'a vigoureusement relancé en le politisant. Aujourd'ui, le galiois est devenu obliga-toire dans une bonne partie des écoles primaires, voire secon-daires du pays. Une douzaine d'hebdomadaires et une vingtaine de périodiques divers, aliant des magazines de jeunes à des recueils de poèmes ou des revues de consells pratiques, sont publiés en gallois. Sartre, Camus, Soljenit-syne, Dürenmatt ont été traduits.

#### Comme les Canadiens et les Bretons...

Dans le Gwynedd, l'un des huit comtés de la province, cœur de la bataille pour le gallois, les affaires du conseil local se trai-tent en gallois. Les six conseillers — sur soixante-six — qui ne parlent pas la langue locale, ont droit à une traduction simultanée en anglais. Dans les tribunaux, on parle une semaine gallois, la semaine sulvante anglais. Deux des trois députés du parti natio-naliste gallois (Plaid Cymru: « le parti du Pays de Galles ») à Westminster sont originaires du Gwynedd, qui occupe, soulignent fièrement ses édiles, à peu près le territoire de l'un des anciens royaumes gallois.

Chez l'archi-druide, M. Bowen, dont la fonction élective est purement poétique, on ne parle que gallois. Mme Bowen, anglaise de naissance, a publié une grammaire de breton en gallois, et l'une des deux filles du couple se destine à la linguistique gaélique. Editeur, M. Bowen publie en gallois divers périodiques ainsi que des livres destinés à l'enseignement général : mathématiques, histoire, cuisine, etc.

histoire, cuisine, etc.

Pour ce « prince des poètes s
ceite, l'avenir est clair : les minorités (ethniques et linguistiques)
de l'Europe nouvelle sont destinées à s'unir, une place privilégiée étant bien entendu réservée

dans ce concert à la grande famille gaélique. Si on objecte à M. Bowen que le gallois obligatoire — une !an-gue certes chargée d'histoire et de culture, mais d'usage restreint — risque d'avoir un effet dissussif sur les cadres étrangers qui vien-draient, avec femme et enfants, passer quelques années dans le pays, il rétorque avec une surprise à peine feinte: a Mais si nous allions travailler en France, nous apprendrions le français, et nos enfants aussi I ». Et il évoque arec enthousiasme le combat lin-

guistique des Bretons et des Canadiens français... Pourtant, les conseillers du Gwynedd, l'archi-druide, les res-ponsables du conseil du livre galponsaples di conseil du inve gal-lois, à Aberyswyth, sont partisans du bilinguisme officiel, et comme tels, considérés comme des « mo-dérés ». La société pour la pro-motion du gallois (Cymdeithas yer Iaith), elle, rejette l'usage de l'anglais comme langue officielle et veut couper toute attache et veut couper toute attache

De notre envoyée spéciale NICOLE BERNHEIM En certains endroits, il re reste

constitutionnelle avec Londres.
Un certain nombre de ses militants — étudiants ou jeunes enseignants, pour la plupart — ont
fait de la prison pour entrave
aux libertés publiques et atteintes
à la propriété
Les « modèrès » se veulent
loyaux sujets de la reine. Il v a

Les a modérés » se veulent loyaux sujets de la reine. Il y a eu un petit scandale, à Flint, sur la côte nord, lors des dernières élections, quand la rumeur publique a fait courir le bruit que le candidat du Piaid Cymru avalt affiché, chez lui, la photo d'Elizabeth Il la tête en bas. On raconte, à Flint, que ce manque de tact lui a fait perdre le siège qu'il convoitait au conseil local. Curieusement, au milieu de ca déche innement de passions — en déchaînement de passions — en général pacifiques — on a parfois l'impression que les aspects constitutionnels de la dévolution importent moins que son côté lin-guistique. « Modèrés » et « extré-mistes » se préoccupent surtout

D - IRLANDE

Cardigan ...

de savoir si on parlera gallois à

l'Assemblée de Cardiff et si celle-ci aura enfin le moyen d'imposer

la création d'une quatrième chaîne de télévision entièrement

en gallois. La chaîne régionale diffuse quelques émissions dans cette langue, mais ses auditeurs

les trouvent trop rares et trop

La situation du parti nationa-liste, le Plaid Cymru, est aussi ambigue que celle de son homo-logue écossais. Comme le S.N.P., le parti gallois est divisé entre

une « droite » et une « gauche ». Ses trois élus à Westminster re-présentent à eux seuls l'éventail des tendances du Parlement bri-

comme il n'y a pas eu d'élec-tions partielles au Pays de Galles depuis les élections générales d'octobre 1974, il n'est guère pos-

sible de savoir comment son audience a évolué. Mais, de même que les Ecossais, les natio-

nalistes gallois ne sont guère d'accord entre eux. Leur seul ter-rain d'entente est le développe-

tardives.

tannique...

pius que le numéro de la route après que les noms gallois et an-glais de la localité à laquelle elle mêne ont été gratiés au con-

Le clergé joue un rôle non négli-geable dans cette bataille. Celui qu'on appelle le « bas clergé » : les ministres de l'Eglise « non conformiste », par opposition à l'Eglise « établie » du Pays de Galles, comme l'Eglise anglicane est l'Eglise « établie » d'Angle-terre.

Les a non-conformistes a sont le plus souvent méthodistes, mais aussi baptistes ou a indépen-dants ». Dans leurs temples, les dants ». Dans leurs temples, les prières sont dites en gallois. Dans le nord et l'ouest du pays, ils dirigent leur paroisse d'une main de fer. A Aberyswyth, ville universitaire. les pubs et les ciné-mas sont fermés le dimanche. A la Ligue galloise des jeunes (Undd

CLWYD

PAYS

ALLES

Merthyr

Tydfil

/ MIDDLE

anal-de-Bristol-GLAMORCAN

GLAMORGAN

Llandridod

Brecon

ĠWENT .

Pontypool &

Aberystwyth

DYFED

GLAMORGAN -Talbot

WEST Port GLAMO

)Wrexham

augmenter les frais qu'elle entraine, se contenter de l'insti-tution — le Welsh Office — qui lui assure déjà une certaine auto-

squel ils ont actuellement auto-

rité.

Les industriels sont également inquiets de l'avenement d'uns dévolution même modes te. La région de Cardiff, dont la prospérité reposait principalement sur l'acier, connaît une grave dépression. Il y a 3.6 % de la population active au chômage dans l'ensemble de la province, un homme sur dix à Cardiff. Les mines de charbon, qui avaient fait. mines de charbon, qui avaient fait, au siècle dernier. la relative fortune du pays, s'épuisent et néces-sitent des investissements consi-dérables. La naissance de nouvelles industries, la grande raffinerie de pétrole de Milford-Haven, le nouveau port en eau profonde de Port-Taibot, la construction de deux centrales nu-cléaires à Trawsfynydd et à

gré depuis iongtamps dans la Grande-Bretagne, n'a pas ce pétrole qui a si blen servi — parfois à tort et à travers — la cause du nationalisme écossais.

Sa chance réside pourtant dans le vaste mouvement de régionalisation qui a pris une tournure décisive dans le Royaume-Uni. Le « cas gallois » a pris rang auprès des « cas » de l'Irlande du Nord et de l'Ecosse

Un jeune conservateur, hostile à cette future « Assemblée-crou-pion », mais de cœur assez « gallois » pour envisager d'apprendre sérieusement la lan-gue de sa province qu'il avait eu tendance à considérer jusque-là comme quelque « folkiorique », nous disait : « Londres ne peut pas se permettre de faire trop de discri-nations entre Edimbourg et Cardiff. Ce que les Ecossais auront, nous l'aurons aussi un jour ou l'autre. Même si nous n'y tenons pas tellement!» FIN

(I) Le gallois fait partie, avec le breton et la langue pariée en Cor-nouaille anglaise. de la «branche sud » des langues celtes. La «branche nord » est représentée langues encore parlées en en Ecosse et dans l'île de

LA FORCE DE FRAPPE

#### EST EN GRÈVE... (De notre correspondant.)

Londres. — La force de dissua-sion britannique est en passe de perdre sa crédibilité à cause d'une grève.

Avec ses seize missiles Polaris, le sous-marin nucléaire H.M.S. a Resolution » es t toujours en patroullie. Il doit regagner bien-tôt sa base pour être révisé et pour que son équipage bénéficie du temps de repos réglementaire. Mais, pour l'instant, ce n'est pas possible : les trois autres sous-marins lanceurs de missiles de la Royal Navy, le « Revenge », le « Repulse » et le « Renown », sont immobilisés à quai ou dans le bassin de leur base de la Clyde par one grève des ouvriers civils. Ces derniers réclament une amé-lioration de leurs salaires et une modification des horaires de travall. Faute d'obtenir satisfaction, ils refusent de réviser les submersibles rentrés de patronille, et les grands bâtiments sont bioqués, inutiles et impuissants.

La Royal Navy, qui en a vu bien d'autres, est prête à prendre l'affaire en main et à faire exé-cuter les délicats travaux de révision par ses propres spécialistes, y compris le minutieux rechargement des missiles dans leurs silos. Mais les syndicats ne l'entendent pas de cette orellie et ils ont menacé les amirant de représailles s'lls s'avisaient de briser la grève. Bons princes, Ils « reconsidéreralent leur position au cas où un conflit nucléaire

Mardi 25 juillet, le ministre de la défense, M. Fred Mulley, a donné l'ordre a u x mécaniciens de la marine de procéder à la révision du « Revenge ».

(Intérim.)

nomie administrative. Ce que les « tories » redontent en fait, c'est que l'Assemblée de Cardiff ne refiète trop fidèlement la main-mise travailliste sur le Pays de Les plus hostiles à l'installation de l'Assemblée sont les conseils de comtés qui jouissent de pouvoirs étendus depuis la réforme administrative de 1974 et qui redoutent que le nouvel exécutif n'amène, à plus ou moins longue échèance, leur disparition au pro-fit des conseils de district sur

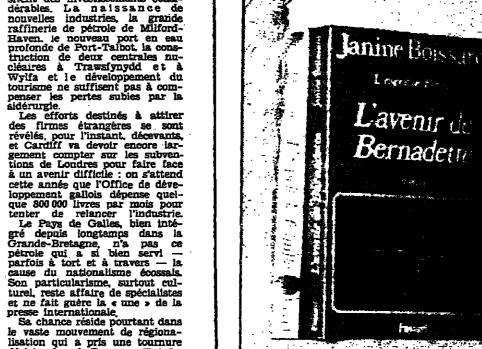







2770 000 habitants, a été offi-ciellement rattaché à la Con-ronce d'Angleterre par l'Acte d'union de 1535. Il est représenté au Parlement de Westminster par 36 députés : 23 tra-vaillistes, 8 conservateurs, 2 libé-raux et 3 nationalistes (Plaid

La future Assemblée de Cardiff compters quelque 80 dépu-tés. Elle fonctionners dans les mêmes conditions que l'Assem-biée écossaise, mais n'aura pas le pouvoir de légiférer.

ment de l'autonomie linguistique Les plus extrémistes veulent voir s'instaurer entre Cardiff et Londres une relation de dominion. Les modérés souhaitent seulement que l'Assemblée de Cardiff voie le jour. Ils se chargeront ensuite de lui faire acquérir les pouvoirs dont, à ses débuts, elle sera dé-

ce sont les extrémistes qui barbouillent les panneaux de signa-lisation sur les routes afin de ne laisser subsister que les noms gallois : non loin de Cardiff — où on ne parle pratiquement pas gallois — on trouve ainsi des panneaux sur lesquels « Cardiff » a été rageusement barre au profit

Gobaith Cymru), qui compte cinquante mille adherents, on porte un badge tricolore : vert « pour le Pays de Galles », rouge « pour l'humanité », blanc « pour e Christ ». Le degré d'intégration du gal-

lois dans l'enseignement primaire et secondaire dépend des autorités locales. Dans le Gwynedd, elle est à peu près totale, mais à peu près nulle dans le sud de la province. Au total 57 % des écoles primaires du pays enseignent le Comme en Ecosse, les travaillis-

tes accusent les nationalistes de res accusent les nationalistes de visées séparatistes. Lors des pro-chaînes élections générales, leur tâche sera facilitée par les excès mêmes des zélateurs de l'autonomie linguistique. Mais si les « gal-locrates » sont bruyants, ils ne sont pas majoritaires : tout le sud du pays, fortement industrialisé, conserve des liens économiques, l'Angleterre. A Cardiff, jolie ville plantée d'espaces verts, parsemée de vieux monuments aux ailures nobles, toutes les enseignes de magasins sont écrites en anglais. Les hôtellers et les restaurateurs des pimpantes stations bainéaires de la côte sont souvent des Anglais qui n'apprécient guère l'ag-gressivité des fanatiques du gal-

Les touristes, eux. y voient au mieux un plaisant reflet du fol-klore local. A l'université d'Aberyswyth, haut lieu du retour aux sources, on enseigne, certes, le gallois, mais aussi toutes les au-tres matières universitaires. Parmi les trois mille étudiants, dont beaucoup viennent du Common-wealth, il y a une toute petite minorité de «gallophones».

#### Un référendum difficile

Maigré le zèle des dévolutionnistes à tout crin, il paraît pour l'instant peu probable que la réponse au référendum soit posi-tive. Mais, ici comme en Écosse, la «barre des 40 % » n'est qu'indicative et la machine travailliste jettera sans doute tout son poids dans la campagne pour le

L'assemblée de Cardiff a cependant moins de supporters que celle d'Edimbourg. Dépourvue du droit de legiferer, elle sera ramenée au rôle d'organe exécutif, le pouvoir legislatif restant aux mains du secrétaire d'Etat du Pays de Galles, membre, du gouvernement de Londres. Nombre de Gallois, même « dévolutionnistes », ne se passionnent guère pour cette Assemblée-croupion qu'on leur pro-pose. Beaucoup de travaillistes y sont aussi hostiles et les conserdu « vrai » nom de la capitale vateurs ont beau jeu de souligner de la province : « Caerdydd ». que le Pays de Galles peut, sans

us gallois?

NICOLE BERNHEIN

• • LE MONDE — 28 juillet 1978 — Page 7



(Suite de la première page.)

F te d'autre moyen d'analyse. Il emprunto à ses partenaires les raisonnements marxistes, qu'il essaie d'amaigamer avec le pluralisme politique : cela juxtapose seulement deux vocabulaires que nul n'a réussi jusqu'ici à rendre compatibles. Dans un seul domaine, l'analyse a été plus poussée : celui de la - transition -. Pour le communisme classique, on sait que le socialisme ne peut être établi d'emblée, mais seulement au terme d'une phass · transitoire » caractérisée par la dictature du proiétariat. Les militants du P.S. s'efforcent de définir une transition démocratique. Le P.C.F. les rejoint sur ce point, de plus II a officiellement abandonné la dictature du prolétariat. Notons que cette concession verbale n'a probablement pas beaucoup d'importance : la nouveile Constitution soviétique proclame également que l'U.R.S.S. n'est plus une dictature du prolétariat, mais un Elat du peuple tout entier », dont la nature démocratique demeure tout A falt formelle.

De toute façon, le problème essentiel du socialisme démocratique n'est pas de dire par quelle voie changer la vie, mais en quoi consisterait le changement final. Garder le slience eur ce point, c'est sous-entendre qu'on accepte les postulats de base du marxisme, définir le socialisme par l'appropriation collective de tous es movens de production, condition nécessaire et suffisante pour l'établissement d'une égalité et d'une liberté réelles. L'expérience des pays communistes rend cette définition inacceptable. L'appropriation collective des moyens de production ne conduit pas obligatoirement à la certes, le double langage est pra-

A la suite de l'annonce, dans

le Monde du 12 juilet, du lan-cement au sein du PS. d'un e quarrième courant » animé par des responsables des Jeu-nesses socialistes, M. Antoine

Harleaux nous écrit au nom du

groupe de Dreux du Mouvement de la jeunesse socialiste (M.J.S.):

Le débat au sein du parti so-cialiste se débloque-t-il ? Si celui-ci ne semble pouvoir se

raitre depuis quelques mois dans la presse un grand nombre de tribunes militantes s'exprimant à la fois sur le fonctionnement

et la stratégie du parti en dehors du jeu stérile de ses courants traditionnels. Parmi elles, l'an-nonce de la création d'un « qua-

trième courant a, animé par des responsables des Jeunesses socia-listes.

Certes, cette initiative est am-

C'est en effet par cet enga-

ne s'ouvre?

démocratie ni à l'efficacité économique. Appliquée à toutes les entreprises, mêmes petites et moyennes elie pousserait plutôt en Les socialistes démocratiques le

savent très bien ils l'admettent plus ou moins dans certains documents. le problème en face et à parier clainent, une fois pour toutes. Consciemment ou non, ils sont vices du manichéisme simpliste de l'idéologie marxiste, pour laquelle l'appropriation collective des moyens production est bonne en sol et leur appropriation privés mauvaise en sol. Reconnaître publiquement que des petites et moyennes entreprises devront subsister en permanence dans un régime socialiste, et pas seulement pendant une phase transitoire, cela paraîtrait sacrilège. Admettre que les grandes pourront concurrencer les firmes nationalisées, cela serait encore plus choquant. Il deviendralt naturellement tout à fait scandaleux de rappeler que la dispolitiques d'aujourd'hui n'oppose pes le capitalisme et le socialisme, mais les démocraties et les dictatures. Et de constater que ces demières cont si bien engendrées par un système de production aocialiste que par un système de production capi-

Dans une réunion du P.S., il serait difficile de tenir de tels propos. Il serait encore plus difficile de les faire figurer dans une motion de tendance - pardon : de « courant . — et surtout dans une motion de synthèse. Les militants alment être bercés par les vieilles chansons.

également dans l'affirmation per-

manente du droit aux différences, qui doit être le fondement du fonctionnement démocratique du

Ces deux points, au lendemain

de l'échec de la gauche, sont déterminants pour l'avenir du

parti socialiste et trop importants pour que l'éparpillement des initiatives de tous ceux qui les posent les fassent disparaître der-rière de fausses querelles de sigles

CORRESPONDANCE

Le P.S. et les jeunes

tiqué dans tous les partis. Il reste posture d'infériorité vis-è-vis d'eux. où le pluralisme et la liberté poli tique existent depuis plus d'un siècle où les tyrannies de l'Est inspirent una répulsion profonda, un langage socialisme democratique corres

> Il suffirait que le socialisme démo cratique ose enfin paraître ce qu'il est pour étendre son influence et pour obliger ses alliés communistes à dévoller la nature réelle de leur comportement et de leurs objectifs. n'a pas la structure puissante du P.C.F., ni des militants si nombreux ni une dialectique aussi parfaite. Mai a quelque chose d'irremplaçable un accord profond avec la société française d'aujourd'hui. Pourquol faut-il qu'il masque cet accord derrière un écran de fumée idéologique ? Il est proprement incroyable que le P.S. se voie reprocher de glisser vers la social-démocratie alors que celle-ci a établi dans le Nord de l'Europe les meilleurs régimes politiques existants, au momen où le P.C.F. se déshonorait dans le

istes ont feint de croire que le part communiste français se convertissait au libéralisme politique, parce qu'ils pensalent que l'alliance provoquait telle évolution. Pendant même temps, ils ont été à la remorque intellectuelle de leur allié, parce qu'ils avalent besoin de retrouver le visage de gauche que Guy Moliet lour avait fait perdre. On constate maintenant que le premier objectif était inaccessible et que le second est atteint. Il fau tirer les conséquences de ces faits dans les rapports entre les deux moltiés de l'opposition. Le P.S. n'a plus à justifier son socialisme, mais le P.C.F. devra sans cesse justifier son Xberalisma. A l'inverse, le P.S. doit désormais définir son projet de société socialiste, sans se préoccuper outre mesure de la « tran-». Car si cette demlère de qualt de conduire vers une dictature communiste, il vaudrait mieux ne pas transiter du tout. Cela aussi doi être dit clairement.

CAMPAGNE DU P.C.

CONTRE L'ÉLARGISSEMENT

DE LA CEE

(De votre correspondant.)

Toulouse. — M. Pierre Juquin, inembre du comité central du parti communiste, a lancé le mercredi 26 juillet à Toulouse la

campagne du P.C. : « Vivre au

pays, produire français ». Cette

campagne, qui se traduira, dans un premier temps, par une jour-

née d'action le samedi 29 juillet en Aquitaine, Midi-Pyrénées et

Languedoc-Roussillon, est desti-née à sensibiliser « l'ensemble des

Français > aux « dangers » que doit faire courir à l'agriculture

française, selon M. Juquin, l'élar-gissement du Marché commun.

Pour samedi, le parti commu-niste a mobilisé des centaines de

militants sur les routes de l'Aquitaine, du Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon, qui expli-

queront aux autochtones mais

anssi à des milliers de touristes a les conditions déplorables, le dépérissement qu'entraînera pour

les régions du sud du pays l'en-rée de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce dans le Marché

Les militants du P.C. ont recu

des consignes précises pour ne pas aggraver les difficultés de la

circulation automobile. Des contacts en ce sens ont été pris avec les responsables de la gen-

darmerie.

De son côté, le MODEF (Mouvement de défense des exploitations familiales) appelle, dans un communiqué, « ses adhérents et les organisations [agricoles] à déserte les agricoles] à

déjouer les manceurers de MM. Giscard d'Estaing et Deba-tisse et à s'opposer à l'élargisse-ment de la C.E.E.».

● Le RECOURS (Rassemble-

ment et coordination unitaire des rapatriés et spoilés d'outre-mer)

se déclare, à la suite des disposi-

tions concernant les rapatriés, prises par le conseil des ministres du 19 juillet (le Monde du 20 juil-

let), a conscient de la quasi-impossibilité d'obtenir une totale

révision des barèmes d'évaluation.

une libre cessibilité des titres et une période de règlement in/é-rieure à vingt ans ». Le RECOURS

estime « néanmoins qu'en contre-

partie les rapatries doivent être

absolument et totalement sécu-

risés par un système efficace de protection contre l'inflation en

dehors duquel la loi actuelle ris-querait fort d'être pratiquement sans effet au plan du règlement

de ces problèmes ».

dérouler dans de bonnes condi-tions au sein des instances na-une des instances na-ou de numéros de courants. Les socialistes du Loiret Dans le Sud-Ouest

A la suite de l'annonce, dans le Monde du 22 juillet, d'une scission chez les socialistes du Loiret, M. Jean-Pierre Sueur, premier secrétaire de la fédération départementale du P.S., nous

Pierre Thibault s'est présenté Pierre Thibault s'est présenté à l'élection municipale partielle qui a cu lieu à Orieans en avril dernier contre les candidats désignés par les sections socialistes d'Orléans. En conséquence, la direction nationale du partisocialiste a prononcé son exclusion, conformément à ce que les statuts prévolent en ce cas.

Le nombre des adhérents du PS. qui l'ont suivi dans le nouveau parti qu'il vient de créer—le plus sérieusement du monde—est si faible qu'il est excessif de parier de « scission » à ce sujet. Pierre Thibault n'a entrainé avec biguë : en parlant d'un qua-trième courant, ne risque-t-on pas d'amplifier la confusion et de clore le débat avant même qu'il

ne s'ouvre?

Mais, au-delà, cette initiative révèle bien le malaise des jeunes à l'intérieur du parti socialiste qui explique l'existence « plutôt squelettique » du MJS, et la volonté des jeunes signataires de ce texte d'engager le parti socialiste dans les luttes où la jeunesse est aujourd'hui partie prenante, qu'il s'agisse des mouvements écologistes, régionalistes, du devenir de l'appareil scolaire ou de l'institution militaire. Pierre Thibault n'a entraîné avec lui aucun dirigeant fédéral ni aucun élu socialiste.

Les derniers résultats électoraux et notamment ceux des législatives de mars indiquent une nette progression du parti socia-liste dans l'ensemble du Loiret. C'est l'un des signes du renou-vellement que ce parti a connu, gement que nous pourrons dire qu'on peut changer les choses, les mentalités, la vie... et la ici comme ailleurs : les effectifs de la fédération départementale ont fait plus que doubler en qua-

tre ans.

Le parti socialiste a choisi la stratégie de l'union de la gauche et la perspective du socialisme autogestionnaire. Il n'est fait allusion ni à l'une ni à l'autre dans la déciaration que le nou-veau groupement a rendue pu-bilque lors de sa création. Ce n'est

## ment dans la recherche de cette nouvelle pratique politique, mais

M. Jean Fabre, de Bruxelles, nous écrit à propos des projets de réglementation du financement

trois et tous ceux qui se re-groupent derrière ce courant.

La convergence entre ces deux initiatives ne rédide pas seule-

des formations politiques : La « nationalisation » des partis politiques (disons la « prise de participation » de l'Etat pour participation de l'est pas du tout un principe de saine politique. D'une part, cela favorisera tou-jours les grands partis ou ceux qui ont la plus grosse représen-tation parlementaire, car il faudra bien trouver un mode de répar-tition des subsides qui sera nécessairement en rapport avet l'im-pact ou l'ampieur des uns et des autres (pourrait-on envisager de donner le même nombre de mil-lions au M.R.G. qu'au R.P.R., ou encore au CNIP qu'au P.S. ?). Autrement dit, qui est important aujourd'hui aura encore plus de chances de l'être demain, et qui est petit sera condamné à le rester, sauf accident de parcoura.

D'autre part, ce la éliminera sairement les nouveaux partis ou ceux qui sont pour l'ins sans représentation pariementaire (ou alors suffira-t-il de créer un (ou alors suffira-t-il de créer un parti pour obtenir de l'argent ? au sommet, plus subie que vêcue par la population ?

Le financement des partis politiques

Ce serait la porte ouverte à une explosion des naissances du fait de profiteurs de tous bords). Cela reviendrait à défavoriser l'expression d'idées nouvelles et encouragerait la rouille politique.

Enfin, et surtout, ce serait un grand danger pour la démocratie au sens où cela tendrait à pérenniser l'existence d'une classe poli-tique coupée du milieu qui donne un sens à son existence : la base. Celle des partis e u x - mê mes d'abord et, paradoxalement, l'ensemble de la population, qui palerait pour perpétuer le pouvoir des notables. Car, en fin de compte, si le contribuable paie, quel intération de la population de la partis à la contribuable paie, quel intération partie à la partie à la contribuable paie, quel intération partie à la partie à la partie à la partie de la partie à la partie de la partie à la partie de la partie à la partie à la partie à la partie de la partie de la partie à la partie de la partie à la partie de la partie de la partie à la partie de la partie rêt peuvent trouver les partis à avoir des adhérents ? A se remettre en question ? Les partis pour-ront progressivement devenir des partis d'Etat se partageant et monopolisant la scène politique alors que le citoyen, en dessous, se retrouvera écrasé, coupé d'eux. sans espoir de jamais avoir les moyens de se faire en tend re Veut-on renforcer la tendance actuelle à faire de la politique

plus grave qu'ailleurs dans le parti socialiste, parce qu'il conduit celui-cl à adopter la terminologie de ses alliés communistes, qui le met en structure de notre pays devrait conduire la gauche à une situation exactement inverse. Dans une nation

pond à la culture des citoyens et leurs aspirations.

Pendant cinq années, les socia-

u des techniques spatiales :

e La mise en place d'un organisme d'ingiénerie spatiale ;

• Une réforme des structures de tutelle et de direction du Centre

national d'études spatiales afin de clarifler le partage des responsable lités; • L'examen des projets de nou-

• LE PORTUGAL

Le président de la République a résultats de la visite qu'il a effectuée au Portugal du 19 au 21 juil-Cette visite, la première d'un chef

Le Monde

ABONNEMENTS Smois 6 mais 9 mais 12 mais

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 205 P 390 F 575 F 760 F ETRANGER (par messageries)

BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 143 F 265 F 388 F 518 F

IX -- TUNISIE 180 F 340 F 580 F 660 F

Par vole aérienne Tarif sur demande

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront blen joindre ce chèque à

famille des démocraties européennes.

● LA = MISSION DE LA MER » Le conseil des ministres a entendu une communication de premier mi-nistre sur l'organisation des actions

Les affairer de la mer étant, ar écessité technique, réparties entre nombreuses administrations, le gouvernement : decidé de créex, sous l'antorité c. rècte du premier ministre, une structure interministérielle de coordination qui comporte : - Un comité interministériel de

Le conseil des ministres s'est reuni mercredi 26 juillet, au palais

de l'Elysée sous la présidence de M. Valéry Giscard d'Estaing. Le communique officiel suivant a été

tres concernés, qui délibérera de la politique di gouvernement en ma tier: maritime et précisera les orientations de cette politique, dans tous les domaines d'activités en mr, notamment a ce qui concerne l'uti-lisation de l'espace, la protection du milien, l'exploration et l'exploitation des ressources de la mer, da ses

- Une mission interministérielle de la mer, qui préparera les travaux du comité, veillera s l'exécution des décisions prises dans tous les domaines maritimes, at nera et coor-donnera à cet effet l'action des différentes a.ministrations concer-

Cette organisation doit être l'un des instruments est antiels d'une po-litique de la mer virant à mieux tires parti des possibilités et à mieux defendre les intérêts de la France en tous domai. es et notamment en ce qui concerne l'exploitation des

● LES INDUSTRIES DE L'ESPACE Le ministre de l'industrie a pré-senté une communication sur l'ac-Hvité des industries de l'espace.

France mène dans le domaine spatial que politique destinée à assurer la maîtrise de technologies indispensables pour garantir notre indépen dance et pour permettre le dévelo pement d'industries avancées. C' ainsi qu'a été décidé en lévrier di est nier l'engagement d'un nou ler-programme de satellite d'obsers veau

le la terre. Le domaine de l'espace of l'ille aujourd'hui des perspectives grace an développemer .. nouvelles tions de communica at d'applicarépondant aux besoi dons spatiales breux pays. Paris de très nom-le ministre de l'industrie a exposé les mesures paris l'industrie a exposé

les mesures par le l'innussait à notre per adoptées pour permettre à notre per adoptées pour pleinement Techerche sur les technologies de la

veaux programmes de satellites de télécommunication et de télédiffu-

d'Etat français depuis soixantedouze ans, a permis de marquer la qualité exceptionnelle de l'amitié franco-portugaise, ainsi que les affinités qui unissent les deux nations. C'est, inspirée par cette amitié, que la France a salué le retour du Porla France à Saige le retour du For-tugal à la démocratie, et qu'elle se propose aujourd'bui d'apporter une contribution substantielle à son développement économique. Le président de la République a

souligné que la France se réjouissait de voir le Portugal rejoindre la

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 7527 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4287-23

- - -

Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (de ux semaines ou plus): nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

due les négociations du quizent permettre de définir les modalités de l'adhésion portugaise à la CEE, soient conduites avec compréhension, et en tenant un comput attentif des lutérêts réciproques de

LA C.E.E. APRES BREME LE

Le ministre de l'économie a revolution du conjon de conj tommunaute economique and de péenne consacrée à la mississe uro-ceuvre des décisions prises loppe, en conseil européen de Brême. du les du Le conseil a chargé le se monétaire et le comité des le comité neura d'érudier le cordonne. neurs d'étudier le système gouver-à établir une zone de stabilim tendant taire en Europe, et d'en éthité moné-port le 18 septembre. Par Ou faire raple comité politique écoeursaliélement. 1. CER a été chargé s Cinomique de moyens d'action nécessid'étudier les renforcer, dans le cadre oissaires pour système monétaire eurys. du nouveau nomies des États pl'opéen les éco-connaissent une profiés membres qui Le conseil a égubiséspérité moindre. la liste des mesu dement approuré vernements des properes que les gou-sagent de prendre les membres envila stratégie écono e dans le cadre de décidée lors des Commune commune et de Bonn. Wyr réunions de Brême les modalités gy L. Monory a précisé française à cet de la contribution 

présidence de junt, porte-parole de la qué que le je la République, a indiavait rappio ministre de l'économie France au celé la position de la commercia sujet des négociations M. René les multilaterales (GATT). rapport d' Monory a féciaré que le let à Gi orientation siené le 13 juil-conclust mève e n'a pas taleur de europée on engageant le Communauté questiq une », et qu'il e n'est pas contri m que celle-ci accepte un pie de sa politique agricole »]

A COOPERATION MY ECONOMIQUE

Le conseil des ministres a approuvé un projet de loi autorisant Communauté économique péenne et les Neuf d'une part et l'Association internationale de développement d'autre part, signé à Bruxelles le 2 mai 1978. Cet accord consacre l'une des

décisions les plus significatives prises à l'issue de la conférence sur la coopération économique internationale qui s'est réunie à Paris de décembre 1975 à juin 1977 : l'octroi par les pays industrialisés d'une aide exceptionnelle de 1 milliard de dollars aux pays en voie de développement ayant les revenus les plus

approuvé cet accord et arrêté le montant des contributions des pay membres de la Communanté. La

● LA CONFÉRENCE C.E.E.-A.C.P Le ministre des affaires étrangères a rendu compte de la réunion Bruxelles, le 24 juillet, de la conférence ministérielle CEE/ACP. Au cours de cette réunion, les pays de la Communauté et les pays

d'Afrique, des Caraïbes et du Paci-fique associés à la C.E.E. ont envi-sagé les négociations nécessaires au renouvellement de la Convention de Lomé. Les deux parties ont exprime leur attachement au cadre de cette Convention — instrument d'une coopération exemplaire entre pays développés et pays en développemen – et marqué leur désir de voir maintenus les principes et les mécanismes qui en font l'originalité. Le Conseil a souligné l'équilibre qu'il convient de préserver entre les diverses formes d'aide muitilaet l'aide bijatérale que la France

• LE BUDGET DE LA C.E.E.

Le ministre du budget a présenté une communication rendant compts des travaux du conseil des minis-tres de la Communauté économique européenne du 18 juillet 1978, consacré à l'examen de l'avant-projet de budget pour 1979 de cette insti-

• L'ÉNERGIE ET LES MATIÈRES PREMIÈRES

Le ministre de l'industrie a fai une communication relative à la réorganisation de ses services. La délégation générale à l'énergie et la délégation aux économies de ma-tières premières seront supprimées Une direction générale de l'énergie et des matières premières, crète au sein du ministère de l'industrie aura une compétence d'ensemble sur les questions énergétiques et sur les questions relatives aux matières

LES PERSONNELS DE L'ETAT Le conseil des ministres a adopté diverses meures relatives à la rémunération des élèves d'écoles relevant du ministère de la défense et du ministère des transports et des personnels des services extèrieurs de l'administration pénitentiaire de la réforme de la catégorie A intervenue pour les autres corps en noût 1977.

 LES COURTIERS D'ASSURANCES MARITIMES

Le premier ministre a approuvé un projet de loi portant modifica-tion du statut des courtiers d'assu-Ce projet va permettre aux courtiers jures d'assurance maritime de

transformer leurs cabinets de cour-

tage en sociétés commerciales afin de mieux affronter la concurrence. Cette mesure répond à une directive nomiques européennes qui a ins-titué la liberté d'établissement et la libre prestation de service par les intermédiaires d'assurances à compter du 1-' juillet 1978.

LES SALARIÉS AGRICOLES DANS LES DOM

Le conseil des ministres & ap-prouvé un projet de loi rendant applicable dans les départements d'outre-mer la loi du 22 décembre 1966 qui a institué dans la métropole une assurance obligatoire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du traet les maladies professionnelle titulaires de retraites ou d'ailocations de vicillesse pourrout également bénéficier de l'amélioration de cette converture sociale.

• UN ACCORD FRANCO-COREEN

Le conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant l'appro-hation de l'accord signé le 28 décembre 1977 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée sur l'encouragement et la protection des investissements dans chatun des deux pays.

Cet accord, semblable à ceux que la France a déjà conclus avec plu-sieurs pays assatiques, doit nous permettre d'approfondir nos rela-tions économiques avec un pays où nos investissements sont d'ores et dėjà importants, dans les domaines métallurgique, chimique et électronique. Cet accord permettra à nos partenaires coréens de diversifier leurs échanges, en les orientant davantage vers la Communauté

#### LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE

L'avenant approuvé par le conseil des ministres prècise certaines dis-positions de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, en ce qui sociétés espagnoles ayant des fillales

● Le conseil des ministres, reuni le mercredi 26 juillet, a approuvé, sur proposition du mi-nistre de l'intérieur, la dissolution des conseils municipaux de Vignolles (Charente) et d'Osselle (Doubs).

#### DES MOMINATIONS

M. MAURICE BERNARD, DIRECTEUR DU CNET

M. Maurice Bernard est nommé directeur du Centre na-tional d'études des télécommunications, en rempiacement de M. Julier.

M. Julier.

[Né le 18 janvier 1928 à Montpeiller, M. Maurice Bernard est ancien siève de l'Ecole Polytechnique et ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications. Ingénieur général des télécommunications au CNRT. Il est spécialiste de la physique des solides et d'électronique quantique. M. Bernard est depuis 1957, matre de conférences à l'Ecole Polytechnique et professeur à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications. Il a été, en 1962, visiting professor. Il a été, en 1962, visiting professor à Stanford University (États-Unix).

#### M. ENGERAND. DIRECTEUR TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES

M. Eugerand est nommé direc-teur technique des armements terrestres. Son successeur à la direction générale de l'industrie devrait être connu dans quelques

semaines.

[Né le 11 soût 1925, à Remiremont (Vosges). M Claude Engerand, logénieur général de l'armement, est diplômé de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole nationale supérieurs de l'armement. Affecté en 1954 à l'établissement de Tarbes de la direction technique des armements terrestres, il est nommé, en 1965, conseiller technique du cabinet au délégué ministèriel de l'armement. Adjoint au chef des services techniques à l'administration centrale de la direction technique des armements terrestres en 1970, il est détaché, en octobre 1974, suprès du ministère de l'industrie et de la recherche, où il est nommé directeur des industries métaliurgiques, mécaniques et électriques puis, en juillet 1977, directeur général de l'industrie, en remplacement de M. de l'Estolle.]

#### M. CHRISTIAN D'AUMALE, CHEF DE LA DÉLÉGATION FRAN-CAISE A L'O.C.D.E.

M. Christian d'Aumale a été nommé ambassadeur et chef de la délégation française auprès de l'O.C.D.E.

l'O.C.D.E.

[Né en 1918, M. d'Aumale a occupé diverses fonctions à l'administration centrale : il a été notamment correspondant du bureau d'études clandestin des affaires étrangères, sous-chéf du bureau Asie en 1945, et. de 1948 à 1953, au département européen. Il a occupé des postes auccessivament à Copenhague, à Tokyo et à Bonn, co il a été ministre-conseiller, de 1963 à 1968.

M. d'Aumale était directeur délégué chargé des relations économiques bilatérales à la direction économique du ministère des affaires étrangères.]

Le Monde

LES DÉPARTS EN VAC

## Un crocket chez <1

Au moment des départs en taits cipal de Paris, plus familierement appelle a ou . ma tante . coenait une putte nombreuses personnes rimanus de affet & nombreuse: personne argenteen, leurs inte des cambrioleurs, leur argenteen, leurs inte manieaux de fourrure, avant de uniter leur manieaux de fourrure, avant de uniter leur Cette - ciientele - dyhdanten. Tul Cette "Elignere Types instant stat pour blissement a tie crei. Il y a donz diele.

And Month 198

graph Tit

der & & aprile, 4

(1). Gen ME's

ratelitate à serie ragion las levers fan, surtaint sur

A William Pro-18

Catalog has done

s (Ing. character) some 100 F

67 Ms. 67

allest a mark

**陈春烟** 天 7

- 2 1

luforma!

ile pitti izmi

wint dain is

date cally sain

dem entringerente transe, il comm demand der son di dans granger, que

made has oc en

Orotto an seria

midra fore, to to

har pleased SC-1 feet becoming de

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

conte : - Cartes

Motor per is 21

same se period en

Ass ensharing stage

an dioint a sens

fills for H arrive of the share and que of Heaven

4 A COR 3000 CO

test fine top stands

20 F 30 Ter 4

Manage | 100 m

Andre, singlered and healts un retort Gavant Furmeune TRESONT EN 55 THE GOS FORCES Environ s. dons te d' arronde person. Pour la première fois. erte de Crédit municipal de Paris Au Mas beite denge dane and promise sale qual frame du Securite società, à presente au guichet « engegements a, conte d'ident 特 教 tande de l'ever, fine de se poche and made te on or of an chalms. aum remet & "amploys an Lahanga d'una plaque Remamice et s'asseoit entre un habitué et une lemite alla

name of the state of the same sicke pase (paget of french to amparden, entre la modife et la 1 615 du pris possible de reu pur enchères sous Faiderille and down sea top officers. Coma touchest un Semi pour cont gas prüts accondés mais sent victimes solidairement de la gene éventueus si l'abjet se (975 884 **85<del>8</del>1848** ... **834** vend sox enablices paulin une genme information un prés libe revenshe, we - boni - du

talent à l'emprenteur. Compleye responsed to a Main -: 104, 50 france. . L'attage dun numero prolège l'angre 5 for juge 'e montest du prêt sself sant, on reprend Fobjet. Enen, il suffit d'attendre qualques distants pour signer le control of amportant to ad

Cinquante france, ce e est zez enorm**e pour une médal** sing 300 france, companie Andre, mais d'est suffisées pour TO COMMENT SHOULD BE SEEN TO commence un trainet de serveu 221.1-10main Aprile, jo visendra - Supérer Cest bes Titos que de sendre de d'annerunten å som greik a

#### Chaines Mi-H et defenses d'élément

- quelques metres de Secol le guichir e digine Terri - une journe famos vigue terri de son manteux de fost une - Cola fait pour agus ann a la déposé d'ai sign de mante THE ELES TORS POOR MINERAL A To not of the second of the se cen ou its accompany and accompany and an arendre deux arish and arendre deux arish and arendre deux arish arendre conferences. As also arendre arendr

Sement rangée dans somme de la company de la La médalle d'Audit 18 carres, civisés en combination de carres, civisés en combination de corde, de 20 F à 20-40 plus Les objets sont ment rangés par cations appareils phoniques, chaînes bi-1, machines à coudre d'éléphant, vélos, etc. California de combination de comb

Complet d'une fumerie
Complet d'une fumerie
Céposé en 1968 contre 10
Ou Cette verseuse en manuel

Complet d'une frances
capacie en 1968 contre le
ou cette verseurs en experiment
sente decut s' 1945 et rése
moutrours verment sur
mot, conformément des
des en dougnant des des
des en dougnant des des
des en dougnant des des
des conformément des
des conforméments des
des confor

conseil de

*l*es ministres

interest de l'accionne de la contraction de l'accionne de la contraction de l'accionne de la contraction de l'accionne de la communité de l'accionne de la contraction de la c

• LES SALARIES AGRICOLE

for connect des ministres le connect de project de la language de la language de la connect de la co

UN ACCORD FRANCOGE

्रेत्र के विकास का कार्याच्या है कि

E-T-Ch-1720 LENGTH

t dieter e lete monte per de la Austragen, der be

Company of the second s

----

The last of a contract of the contract of the

with the following the state and

1:11:12

ii diya

w vi ) = BE

-

or freeze . The

. - 1 = 450 × 46

LA CONVENTION

FRANCO-EFACES

had all fee feet page

DANS LES DOM

Life que a caucade pans la mo-com la live and excellent de le montage de la companya solarises de la montage de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de l

The second of the control of arridments of the control of the cont

parameters of the first term o

MANAGE BEGEN LINE

an import the

Market Market Co.

அமை உடைப்ப

and the state of t

2: 1

the desire of the first first

MARIE - CAN COMMAND OF STREET

The Contract of the Contract o

The state of the s

Marie Control of the Control of the

-

#### Un crochet chez «ma tante»

Au moment des départs en vacances, le Crédit municipal de Paris, plus familièrement appelé « Mont-de-Piété » ou « ma tante », connaît une recrudescence d'activité. De nombreuses personnes viennent en effet y mettre, à l'abri des cambrioleurs, leur argenterie, leurs tableaux ou leurs manteaux de fourrure, avant de quitter leur appartement. Cette « clientèle » éphémère, relativement aisée, côtoie ainsi pendant quelques instants ceux pour lesquels l'éta-blissement a été créé, il y a deux siècles.

André, vingt-huit ans, hésite un instant devent l'immeuble Imposant du 55 rue des Francs-Bourgeois, dans le 4º arrondissement. Pour la première tois, il entre au Crédit municipal de Paris. Au troisième étage, dans une grande salle qui tient du bureau de Sécurité sociale, il présente au guichet engagements », carte d'identité et quittance de loyer, tire de sa poche une médaille en or et sa chaîne, qu'il remet à l'employé en échange d'une plaque numérotée, et s'asseolt entre un viell habitué et une famille afri-

Dans une pièce voisine, l'employé pese l'objet et évalue le montant du prêt qu'il peut accorder, entre la moitié et le tiers du prix possible de revente aux enchères, sous l'autorité des commissaires-priseurs. Ceuxci touchent un demi pour cent des prêts accordés mais sont victimes solidairement de la perte éventuelle si l'objet se vend aux enchères pour une revanche, le • boni • éventuel revient à l'emprunteur.

L'employé réapparaît : « Numéro 104, 50 france. - L'usage d'un numéro protège l'anonymat. Si l'on juge le montant du prêt insufficant, on reprend l'objet. Sinon, il suffit d'attendre quelques instants pour signer le contrat et emporter la somme.

« Cinquante francs, ce n'est pas énorme pour une médalile payée 300 francs, commente André, mais c'est suffisant pour me dépanner lusqu'à ce que le commence un trevall de serveur après-demain. Après, je vjendrai la récupérer C'est beaucoup mieux que de vendre ou d'em-

#### Chaînes hi-fi et défenses d'éléphant

A quelques mètres de lui. devant le guichet « dégagements -, une jeune femme vient reprendre son manteau de fourrure. « Cela fait trois mois que plusieurs tois pour arriver à joindre les deux bouts sans rien demander à personne, avec mon petit salaire de lonctionnaire et mes deux entents à charge depuis mon divorce. Je sais bien qu'ils accordent aussi des prêts aux fonctionnaires, mais il faut attendre deux mois, Il vaut sur les vêtements, lis sont moins larges : 300 tranca pour ce manteau qui en veut 6 000. -

La médaille d'André, soigneusement rangée dans une petite boîte en carton, a rejoint la caverne d'All-Baba, qui s'étend sur plusieura centainea de mêtres. carrés, divisés en quatre sailes cordé de 20 F à 250 000 F ou plus. Les objets sont soigneusement rangés par catégorie : transistors, apparells photographiques, chaînes hi-fi, televiseurs, machines à coudre, défenses d'éléphant, vélos, maubles, tableaux, etc. Quelques-uns étonnants comme le mobilier complet d'une fumerie d'oplum déposé en 1968 contre 10 000 F. ou cette verseuse en argent, prèsente depuis 1945 et dont les emprunteurs viennent tous les six mois, conformément au contrat. paver l'intérêt des prêts.

· Souvent, explique le magasinier en désignant des étagères d'argenterie et une série de boites en bois contenant des manteaux de fourrure, certaines personnes déposant des objets précleux non par besoin d'argent. mais pour éviter qu'ils ne soi voles pendant leur absence. Trop de personnes nous utilisaient également comme garage ou garde-meubles, eussi nous n'acceptons plus les voltures ou meubles trop encombrents. »

Comme la misère, plus insidieuse, la nature des objets mis en gage a évolué au cours des ans. Le linge de maison a disparu, et la valeur marchande s'use plus vite qu'autrefois, par exemple pour l'électronique, ce qui rend l'estimation du prêt dé-

licate. La plupart des gages sont des bljoux, retirés au bout de qualques mois. Les trois quarts des solvante-dix mille prêts accordés en 1977 (deux fois moins Qu'il y a vingt ansi portaient aus mmes inférieures à 1 000 F (1). Ces prêts, auxquels l'em-prunteur peut mettre fin à tout moment, sont indéfiniment renouvelables, à condition que scient réglés les intérêts, 12 à 16,5 % l'an, suivant leur importance.

A défaut, mais ce n'est le cas que pour un dixième des prâts, l'objet ira dans l'immeuble voisin, au 53 bis, pour y être vendu. Une chevellère en or, nous disons 300 F... 350... 400... 450... suivez les enchères messieurs à 450..., 470... pas de regrets à 470 ? 480... 490... 500... on renonce à 500 F? C'est vu, c'est adjugé ? Adjugé à 500 F. » Un simple mouvement de la main, de la tête ou même des yeux suffit à faire monter les prix.

#### «Ma tante» informatisée ?

L'atmosphère est bon enfant dans cette salle en gradins éclairée par une vertière où officient, sous la surveillance de deux représentants de l'administration, le commissaire-oriseur flanqué de son clerc et de ses deux crieurs, qui montrent rapidement les objets aux amateurs. Droits de vente : 16 % à la charge des acquéreurs. Quelques-uns sont là pour la première fois, telle cette jeune femme à le recherche d'une marguerite en diamant montée sur bague en or.

La plupart sont des habitués, dont beaucoup de commercents. de uis vingt-cinq ans et qui confie : « Certains marchands. agacés par la présence croisles enchères s'ils en repèrent un décidé à acheter, pour lui taire paye, son acquisition au prix tort. Il arrive qu'on achète plus cher ici que dans les boutiques. >

A ces ventes de biloux qui ont lieu les mardis et vendredis à 11 heures, s'aloutent, un lund) sur deux, celles des « objets divers . Pour les plèces qui nécessitant una réparation, les brocenteurs creignent moine la concurrence des particuliers. Ce marchand des Puces, par exemple, n'à eu aucun mal à emporter pour 80 F un fer à repasser à at revendre plus de 120°F.

#### Continuer à servir

Créé en 1777 par Louis XVI et l'Eolise pour combattre les uauriers; le mont-de-plété, devenu en 1918 le Crédit municipal, alias « le clou », alias - ma tante -, a conuu, au cours des dernières années, des difficultés financières (du moins à Paris, car les vingt autres calases de province ont une meilleure s'tuation). Le prêt sur gage mobilise, en effet, beaucoup de personnel pour de faibles monte les Le nouveau teur du Crédit municipal, M. Jean Santacroca, a rependent redressé la barre, en améliorant la gestion des der autres services ? l'établissement : les svances sur salaires ex tonotionnaires (vingt-cinq mille prêts à 14.5 % l'an, de 5 000 F chacun en moyenne), et l'activité de banque de l'épôt classique. M Sintacroca espère, grâce à cela, améliorer les locaux et développ. l'informatique, afin que « ma tante » puisse continuer à servir de nombreux neveux et nièces.

MICHEL SIDHOM

(1) L'anners du 52, rus Pierre-Charron, dans le buitlème arron-dissement de Paris, accorde, en revanche, des prêts sur gages beaucoup plus élevés pour la piupart à des personnes rela-tivement aisées rencontrant des difficultés personnelles, mais aussi à des commerçants qui recourent à ce procédé comme s'ils allaient dans une banque pour assurer une « soudure » de-trésorerie.

#### LA NAISSANCE DU PREMIER BÉBÉ CONÇU EN LABORATOIRE

#### L'hôpital d'Oldham reçoit de nombreux appels de femmes stériles

La presse anglo-saxonne, una-nime, saine, ce jeudi 27 juillet, la naissance de la petite Louise is naissance de la petite Louise. Brown — et non Patricia, comme de premières informations l'avaient laissé entendre — premier enfant à avoir été conçu après la fécondation d'un ovule en laboratoire (le Monde du 27 juillet). Celle que l'on nomme partout le « bébé-éprouette » ée porte très bien, « folis et parfaite », d'après sa mère, elle-même en excellente santé. Le vissee de porce tres bien, « jous et parfatte », d'après sa mère, elle-même
en excellente santé. Le visage de
l' « adorable Louise » couvre toute
la une du Daily Mall, qui ne consacre pas moins de sept pages à
l' « histoire », achetée, dit-on, en
exclusivité pour 323 000 livres (environ 2745 500 F). Le Times
conclut pour sa part son éditorial
par des réserves : « C'est une
chose d'aider un couple à concevoir, en surmontant un obsfacie
même majeur à la fécondation,
mais c'en serait une autre de
crèsr de nouvelles interférences
avec le processus de vie. »
L'hôpital d'Okham, où a cu
lieu la naissance de l'enfant,
reçoit depuis de très nombreux
appels de femmes stériles de
toutes nationalités, notamment
des Etats-Unis et de la Répu-

des Etats-Unis et de la Répu-bliue fédérale d'Allemagne. En Angleterre, on estime à près de

soixante-dix mille le nombre de femmes qui souffrent d'une obstruction des trompes de Fallope.

Les espoirs seront-les dégus ? Les maine de la chirurgie réparatrice avis des scientifiques sont assez partagés. Au Japon, où de nombreuses personnalités ont demandé que des restrictions soient apportées à ce genre d'expériences, le professeur Ribachi Isuka, spécialiste de l'insémination artificielle estime que cette riences, le professeur Rihachi
Isuka, spécialiste de l'insémination artificielle, estime que cette
naissance est une bénédiction.
« Il faudra encore longtemps
avant que cette technique soit
largement utilisée », a déclaré,
de son côté, Sir John Stallworthy,
gynécologue à l'université d'Oxford, qui a ajouté : « S'il a fallu
de diz à treize ans à un célèbre
laboratoire et à un savant comme
le docteur Edwards pour parsenir à un parell résultat, il est
douteux que n'importe qui puisse
réussir du jour au lendemain. »
Une opinion partagée par le
professeur Varangot (hôpital Cochin à Paris), pour qui « cette
technique est encore trop délicate pour être généralisée ». Le
docteur Jérôme Lejeune, professeur de génétique fondamentale
et conseiller scientifique de l'association Laissez-les vivre, déclare, pour sa part, ne pas avoir
d'opposition de principe à cette

realisé cette intervention, fait siennes une partie de ces réserves : « Si cette technique ouvre des possibilités à terme, a-t-il déclaré lois d'une conférence de presse, pour l'instant, il est tout à fait clair qu'elle ne concerne qu'un nombre très limité de gens. »

En revanche, il s'est élevé contre tous les proces d'ordre moral qui leur étalent faits : il n'est simplement question, a-t-il dit, que d'aider les femmes sté-

Alors que l'Eglise catholique romaine rappelait des le mer-credi 26 juillet son opposition à toute forme d'insémination artifotte forme d'insémination arti-ficielle, l'Eglise anglicane a re-fusé de commenter la nouvelle et l'Eglise protestante, elle, n'est pas opposée à cette méthode, si celle-ci ne présente pas de risques de malformations pour l'enfant à naître.

## L'art de l'homme a triomphé des aléas de la nature

Nous avons demandé au Père Bruno Ribes, jésuite, de nous donner son point de vue sur la naissance de Louise Brown. Moraliste et théologien, Bruno Ribes, qui a dirigé pendant dix ans avec brio la revue « Etudes », sut déjà l'occasion de prendre des positions très ouvertes sur la morale et les problèmes médicaux. Les Presses de l'Unesco sortiront prochainement un livre de Bruno Ribes sur · Biologie et éthique ».

Dans un hopital anglais, un père, une mère peut-être plus encore, sont heureux. Vive Louise Brown i Et que soient félicités caux dont la ténaché et la compétence scientifique ont permis cette naissance, redonnant d'ailleure espoir à nombre de temmes qui connaissent telle forme de stérilité. Pourtent, voici qu'au Vatican des clercs font grise mine et, loin de se réjouir de cette nouvelle, ont leté sur elle le discrédit de l'immoralité. Cette réaction, formulée après tant d'autres qui, au cours des dernières décennies, ant porté condamnation sur tous les progrès réalisés pour donner aux parents une maîtrise plus respon sable de la procréation, a de quoi scandaliser, car, au nom de principes eurannés, on en vient à répudier une petits fille, à blesser des parents au plus projond de leur

#### Loin de l'eugénisme

D'autres se récrient : à les en croire, nous serions à l'aube d'une ère nouvelle : celle de l'eugénisme : ne ve-t-on pes demain, dans on ne sait quella usine à vie, façonner des bébés préformés et standardisés ? Répondons d'abord à ces prophètes

· Le naissance d'un enfant sain à partir d'une fécondation in vitro, est promettause, principalement à un tripie niveau :

1) Elle manifeste qu'il est possible de vaincre certaines formes de stérilité iusou'ici insurmontables :

2) Eile suppose qu'aient été maîtrisés de nombreux processus de rejet : peut-être l'analyse des techniques mises en œuvre permettra-t-elle de progresser dans un domaine particulièrement importent, s'agissant tout ensemble de la grossesse des greffes d'organes, de la lutte contre le cancer, etc. .

3) il devient également, peut-être, ible, dans un lointain avenir, de parer à certaines formes de maladies heréditaires. En effet, les biologistes sont parvenus à casser la chaîne chromosomique (quelque peu analogue à un collier de perles), à en extraire un « segment » (une perie) défectueux. à la « réactiver ». puis à ressouder la chaîne. En cas de maladie héréditaire, provenant du disfonctionnement d'un ou deux gènes (on en connaît une centaine qui affectent gravement le destin de l'enfant à naître). Il deviendra posable, avant la fécondation artificielle, de traiter les chromosomes présents dans l'ovocyte ou le spermatozoide, puis de provoquer l'em-bryogénèse et d'implanter dans le

sein maternel. Cela dit, nous sommes loin de l'eugénisme: En effet, d'une part, s'il est acquis que les premières phases de développement de l'embryon peuvent s'effectuer en milieu artificiel, passé un certain stade ce dévelopement, ne peut se pour ti faudra bien qu'un jour le magie-aulyre qu'en absolue dépendance du tère de l'Eglise catholique accepte

par BRUNO RIBES

placenta. Or celul-cl est en fiaison extremement rigoureuse et singulière non seulement avec l'organisme de l'enfant à riaître, mais aussi avec celui de la mère, D'autra part, si les biologistes

Commencent à connaître les principales structures du système génétique et les effets du disfonctionnement de tel ou tel gêne, ils sont loin de saisir l'action spécifique de chacun des deux milliards de gènes que recèle un chromosoma D'autant plus que certains d'entre .eux commandent sans doute une ou plusieurs régulations et qu'ils sont probalement tous en étroite coltaboration. D'ailleurs, ces régulations sont d'une sapsibilité extrême. Tant et si bien que chaque individu s'avere biologiquement singulier, ne si,-*grosso modo*, il app identique aux autres membres de son espèce et s'il obéit à un même - programme - de base. Ajoutons que le cerveau humain constitue, de son côté, un système peut-être plus complexa encora que le système génétique.

Dans ces conditions (entre autres). l'éventualité de pouvoir susciter artificiellement des êtres standardisés et identiques (hélas, également, la possibilité de pouvoir intervenir sur des maladies affectant l'ensemble des gènes) ne saurait être envisagée et perturbé. semble même théoriquement improbable. \_ \_ . .

Si la fécondation artificielle n'ouvre pas la porte à l'eugénisme, va-t-on la condamner parce qu'elle ne respecte pas les processus naturels du don de la vie?

Ce n'est pas le lieu de reprendre ici l'ensemble des critiques formulées, notamment à propos de la contraception, contre la position è laquelle le magistère de l'Eglise catholique s'accroche obstinément. il suffit de s'en tenir à quelques remarques élémentaires.

#### Contradiction

Le respect des processus « natureis - suppose que ceux-ci soient automatiquement bons -: or; ce n'est pas le cas, pulsque, en l'occurrence, il y a malfacon physique (obstruction ou déformation de s trompes). Ca respect présuppose que l'homme est crédité d'un substrat physiologique donné. Or, biologique-ment, il est aujourd'hul manifeste que tout organisme humain releve d'un programme dénétique qui est un donnant plutôt qu'un donné : que ce programme implique et poursuit une dynamique, ou plutôt une - logique est à respecter, ce n'est pas la nature comme telle, mais blen cette el s'il est une visée commune eu ogiste et au moraliste, c'est de ressalsir toujours plus profondément cette « logique ». La morale ne consiste pas à respecter passive la nature, mais à apporter un supplément de « logique », cette « logique » esion laquelle tout vivant, y compris le Dieu vivant, est suscitation et attente de l'autre.

D'ailleurs, dans le cas ici envisagé, ès respect de la nature mêne à une contradiction. Cer il est dans la nature de la temme d'être mère. Sous prétexte de respecter les formes naturelles de la procréation. empêchara-t-on le plein épanoulessment physique et psychique de la 

de renoncer à ce concept de nature, aujourd'hul aussi désuet que pouvait

l'être, au temps de Galilée, une astronomie encore basée sur la ferme conviction que le Solell gravitait autour de la Terre. li est vral que certains frémissent : on parle de « froide technique » Assurément, beaucoup de femmes

notamment répugnent à la décompo-'estion de l'acte procréateur, rendue nécessaire dans l'éventualité d'une fecondation in vitro. Bien évidemment, nul ne saurait obliger quiconque à utiliser cette méthode. Mais faut-li qu'ait été brûlant et primordial le désir de M. et Mme Brown i' sir un enfant pour que l'un et l'autre surmontent leurs réticences, Qui osera dire que ce désir est de so deshonorant?

#### Des questions fondamentales

En définitive, la naissance d'un enfant dans de telles conditions nous renvole à un certain nombre de questions fondamentales concernant l'appel à naître d'un être humain, imaginons que les médecina s'apercolvent, après la fécondation in vitro. que l'œut présente une anomalie chromosomique grave : ils n'auraient pas, en conscience, le droit d'implanter ses premières cellules dans le sein maternel, donnant sciemment naissance à un enfant-lourdement

Certes, ils reconnattralent qu'ils se trouvent en présence d'un substrat de vie humaine (ce ne sont pas des cellules de loup B mais non pas d'une vie humanisable. Nul doute aussi que, si una mère, après técondation *in vitr*o, en vienne à refuse l'implantation dans son sein des premières cellules embryonnaires, mêr sainement formées, pour des motifs physiques on psychologiques personnela, aucun medecin ne pourrait, en conscience, la violenter, la torçant à accepter de porter cet embryon.

Dès lors, force est bien de reconnaître que l'appel à naître d'un petit homme ne saurait être formulê uniquement en termes de structures biologiques ni de manière positive. aveugle. - naturalie -. Il suppose un respect profond de l'enfant en tant. certes, qu'être de chair, mais aussi. et non moins essentiallement, en tant qu'être relationnel. Il requiert ausai une ratification lucide et almante des parents. En regard du désir amoureux des parents, du respect de l'enfant, la distinction entre naturel et artificiel n's décidément guere de sens, moralement. Ce qui compte avant tout, c'est bien évidemmen la responsabilité que prennent les parents, s'efforcant de faire leur la logique - de la vie, qui est ausei bien celle du créateur.

Louise Brown, désirée d'un grand désir, espérés contra toute espél'émerveillement. Tant misux : l'art de l'homme a triomphe des aléas de la natúra.

La messe traditionnelle, célè-brée en présence d'une centaine de personnes, à la mémoire du marèchal Pétain, en l'église Saint. Louis de Vichy, a été perturbée le lundi 24 fuillet par une quen saine de manifestants. Les pro-testataires, membres je l'Asso-ciation nationale des a l'el en s combattants résistants, de la Fé-dération nationale des internés résistants patriotes et de l'Asso-ciation républicaine des anciens combattants, arboralent une ban-derale « Pappelei-rous des juderole : « Pappeles pous des fu-sillés de la montaigne Bourbon-naise » (A P.P.)

#### LA PRESSE FRANCAISE **SOUTIQNE**

#### LES LIMITES ACTUELLES DE CETTE TECHNIQUE NOUVELLE

Le « bébé pas comme les au-tres », le « bébé de l'espoir », ainsi France-Soir et l'Aurore présentent-ils en première page la naissance de la petite Louise, tout en soulignant les limites, pour l'instant de cette technique nouvelle. Cette prudence est le fait de la plupart des journaux.

L'Humanité parle d'une « ex-traordinaire réussite en biologie et en médecine», même si le journal du P.C.F. souligne que de nombreuses autres expériences doivent permettre de « roder » ce propédé Le Plague est plus esse doivent permettre de « roder » ce procédé. Le Figaro est plus sceptique sur les perspectives ouvertes par cet « exploit médical », qui risque de rester longtemps un cas unique. M. François Terré, professeur de droit à l'université de Paris, souligne, dans une interview donnée à ce journal, les situations « futuristes » qui seraient créées si l'ovule ayant servi à la fécondation provenait d'une autre femme. Cette interrogation fait le titre du Mutin, qui consacre son éditorial au « bébé de l'impossible », qui sera peut-être, d'après ce journal, l'occasion pour l'Eglise catholique d'assouplir sa doctrine, en evitant de l'aire de cet enfant « un tant de faire de cet enfant « un enfant du Malis. »?

Le Quotidien du médecin re-grette l'importance donnée dans gette l'importance donnée dans cette affaire à l'information sen-sationnelle et précise que son correspondant à Londres n'a pu obtenir de rendez-vous des deux chercheurs qui sont à l'origine de cette nouvelle technique.

#### RELIGION

#### L'ABBÉ MICHEL KUEHN DEVIENT ÉVÊQUE DE CHARTRES

Paul VI a nommé évêque de Chartres l'abbé Michel Kuehn, vicaire général à Saint-Dié II succède à Mgr Roger Michon, décédé en mai 1978.

[Né le 7 octobre 1923 à Saint-Dié

(Vosges), Michel Ruchn a termină ses études au séminaire des Carmes à Paris, Ordouné prêtre le 12 juli-let 1947, il a obtenu la licence en théologie et en ecleuces cociales à l'Institut catholique de Paris, et la licence en droit à la Borbonna, Dans le diocèse de Saint-Dié, îl fut successivement vicaire à Remiremont. (1951-1958) et aumônier de l'ACI (Action catholique indépendante). de la JIC. des Scouts et des Guides de France (1965-1962). A Paris, îl fut aumônier national de la JI.C.F. (1962-1965), puis de l'ACI (1970-1972). Après avoir été curé de Vittel de 1972 à 1976, îl devient vicaire général à Saint-Dié pour la zone Meurthe. L'abbé Michel Euchnest le frère de Mgr. Louis Kuehn, évêque de Mesuul. Dans le diocèse de Saint-Dié, 11

#### SCIENCES

#### UN CROISEMENT DE TOMATE ET DE POMME DE TERRE MIS AU POINT AU DANEMARK

(De notre correspondante.)

Copenhague. - Une plante copenhague. — One plante nouvelle vient de voir le jour d Copenhague, dans les laboratoires du Fonds Karisborg. Obtenue au moyen de manipulations génétiques opèrées pulations generaques operes sous l'influence d'une enzyme, la tomoffel (c'est le nom qui a été donné à ce végétal encore médit) est le produit d'un croisement enfre la tomate et la pomme de terre, kartoffel en danois. Pour l'instant; il n'en existe que quatre spécimens au monde, mesurant environ 50 centi-mètres de haut. Ceux-ci ont commencé à porter des seurs blanches et violettes et de petits fruits verts qui évoquent vaguement le chou de Bruzelles.

Cette expérience a commence û y a un an. Elle a été menée en collaboration avec une équipe de chercheurs avec une équipe de chercheurs danois et ouest allemands sous la direction des professeurs Diter von Weistein et Georg Melcher de Trastitut Max-Planck. Elle est présentée autourd'hui comme la réussite la plus pavancée qui ait été réalisée; jusqu'à présent, en majière de croisement dans ce dom ain e Toutejous, il jaudra attendre longtemus pour se jaire une idée de l'avent de la pomofel et sapoir, notamment, si cette espèce porters des tubercules et pourra être avantageusement utilisée et commercialisée sur le plan alimentaire par PIERRE DELVOVÉ (\*)

E Consell d'Etat a donc rejeté le recours de Klaus Croissant, confirmant ceux qui, des l'origine, ont soutenu la légalité de son extradition, rendant values les protestations de ses adversaires. Les uns n'ont pas à crier victoire sur les autres. Après tout, Caux-là aussi voulsient défendre le droit. Que le droit ne soit pas ca qu'ils croyaient, ce n'est pas à eux qu'il faut le reprocher. Ce n'est pas non plus au Conseil d'Etat qu'ils peuvent s'en prendre.

Car c'est bien en droit que la Haute Assemblée s'est prononcée. La longueur de l'arrêt, l'abondance de ses motifs, suffiraient à prouve tion qu'elle a portée à l'affaire — autant que l'ingéni l'argumentation présentée par les avocats. Point par point, l'arrêt en iustifie le relet.

Le Conseil d'Etat a exercé l'Intégrafité de son contrôle. Il ne s'est pas arrêté à l'obstacle que pouvait constituer à cet égard l'intervention de la Chambre d'accusation, dont l'avis favorable était nécessaire pour que l'extradition pût être décidée par le gouvernement. La volonté du législateur d'écarter tout recours contre un tel avis, la nature judiciaire de l'organe qui l'a émis, pouvaient empêcher le juge administratif de l'examiner. C'est la solution que le Conseil d'Etat adoptait naguère. Il l'a abandonnée en 1977. Plus nettement encore, il affirme, en 1978, que la Chambre d'accusation n'exerce en la matière qu'une attribution administrative : la revient donc au juge administratif de la contrôler intégralement. On peut voir là une manifestation d'impérialisme du Conseil d'Etat vis-à-vis des autorités judiciaires, et au moins un certain manque de conflance dans leur intervention. Pulsque la protection des administrés s'en trouve accrue, ne nous en plaignons pas.

Pourtant le Conseil d'Etat ne peut oublier que la Chambre nent un organe judiciaire : des lors, s'il peut contrôler ce qu'elle fait en matière d'extradition, il ne peut à cette occasion contrôler ce qu'elle est : il n'examine pas la régularité de sa composition. L'arrêt comporte à cet égard sa propre contradiction; du droit, il tourne au juridisme - mais c'est encore

Les droits de la défense sont au centre de l'arrêt. Il n'est donc pas écessaire de s'attarder sur d'autres éléments dont il fait justice. Certains ont déjà été évoqués dans ces colonnes (1) : le gouvernement pouvait préparer sa décision en attendant l'avis de la Chambre tion et se déterminer immédiatement après qu'il fut émis ; le pourvoi en cassation n'était pas suspensif ; Croissant n'avait pas la qualité de réfugié. D'autres ne prêtent guère à discussion : les falts pour lesquels l'extradition était demandée étalent suffisamment précisés; la loi allemande qui leur est applicable n'est pas rétroactive ; le minimum de peine exigé pour que l'extradition pût être prononcée est prévu par le code pénal français; en cas de contradiction entre la loi française de 1927 et la convention d'extradition franco-allemande de 1951, c'est la convention, plus récente,

Les droits de la défense sont traités à plusieurs reprises. D'abord ils n'ont pas été violés par la Chambre d'accusation. Celle-ci avait refusé d'admettre la production par Croissant de plèces démontrant que le système « linto » qui lui était reproché n'est qu'un moyen légal d'organiser collectivement la défense de ses propres cilents : le dossier établissait délà des présomptions qu'aucune information

Ensuite le comportement de Croissant tombe sous le coup du code pénel français lui-même. Son article 267 punit quiconque aura sciemment et volontairement favorisé une association de malfaiteurs en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion. Le Conseil d'État considère que cette disposition s'applique à la fourniture à des détenus pour-suivis pour association de malfaiteurs, non pas seulement de moyens d'Information tels que livres, brochures ou notices, mais aussi des moyens de correspondance leur permettant de communiquer entre eux et avec des membres de leur organisation restés en liberté, Le luge administratif s'exprime exactement ici comme un juge pénal. Le droit français s'exprime exactement aussi comme le droit allemand.

Reste le problème du caractère politique de l'infraction : s'il avait été avéré, il aurait empêché l'extradition, comme le prévoit la convention franco-allemande de 1951. Deux arguments étalent avancés

Selon le premier, les crimes reprochés aux détenus que défendait Croissant (association en vue de commettre des crimes contre les personnes et accomplissement de plusieurs crimes de cette nature) avaient pour but de renverser l'ordre établi en République fédérale allemande : ils constitualent donc des infractions politiques, les faits commis à l'occasion de leur défense également. Le Conseil d'Etat repond que ces crimes, qui ne sont pas politiques par leur objet, ne le deviennent pas per leur but, comote tenu de leur gravité. En principe donc, une infraction ne peut tirer son caractère politique que de son objet (par exemple, en atteignant directement les Institutions d'un Étati : un crime de droit commun peut devenir politique par son but, mals sa gravité peut l'en empêcher.

Croissant, en second lieu, n'aurait eu pour but que de faire respecter les droits de la défense : ce mobile, répond l'arrêt, à le supposer établi, ne donne pas un caractère politique aux infractions en cause, qui consistent à alder des clients non pas dans leur ree, mais dans leurs activités criminelles.

On a objecté que toute défense est politique. C'est exact el l'on considère que tout est politique. Mais la notion de politique se dilue alors et n'a plus de portée. Pour être politique, une défense doit concerner l'organisation et l'action du pouvoir. Mais si elle est politique, elle doit rester défense. La défense

consiste à assister des incuipés dans les poursuites dirigées contre eux, non à les aider à poursuivre leurs crimes contre autrui; Il est vrai que du politique au non-politique, de la défense des

inculpés à l'aide aux criminels, la frontière n'est pas toujours nette. Il y a sans doute des différences de degré : à partir d'un cartain seull, ca cont des différences de nature. L'analyse juridique

On dire qu'elle est elle-même animée par la politique. Certes, droit et politique sont liés. Mais l'un et l'autre gardent une part d'autonomie. C'est cette part que le Consell d'Etat préserve en

(\*) Professeur à la faculté de droit de l'université des sciences sociales de Toulouse.

(1) Le Monde du 25 février 1978, page 18.

#### PUBLICATION JUDICIAIRE | PRESSE

Par jugement en date du 3 mai 1978. le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné cin solidum s rangois EUIZ dit RUY VIDAL et Cécile ALVERGNAT à payer à la Société des Editions TOURET la somme de TROIS MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par des propos de nature à dénigrer les publications des Éditions TOURET diffusées sur e FRANCE INTER > le 11 octobre 1976, au cours de l'émission « en direct », animes per Anne GAULARD, et ingtulée «les Livres pour enfants».

Pour Extrait : Société Editions TOURET. | d'un codirecteur.

de la S.A. du « Parisien libéré », qui s'est réuni le mercredi 26 julilet, a nommé M. Claude Bouchinet-Serreules, ancien commissaire de la République et administrateur de sociétés, directeur général et codirecteur de la publication de ce journal. Rappelons que M. Andre Fosset, président - directeur général du groupe le Parisien Ubéré, est sénateur des Hauts-de-Seine, et que la loi impose, lorsque le directeur de la publication est un parlementaire, la nomination RÉPONDANT A LA DEMANDE DE M. PEYREFITTE

#### Le gouvernement danois a décidé d'extrader Patrick Rouxel

Copenhague — Après avoir étudié une nouvelle formulation de la demande française dont M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, avait discuté à la mi-juin avec son collègue danois, M. Erling Jensen («le Monde» du 24 juin et du 4 juillet), le gonvernement de Copenhague a décidé d'extrader le Français Patrick Bouxel, accusé d'un double meurtre, commis en juillet 1977, à Bordeaux, qui se trouve interné dans une prison danoise

C'est là un succès pour la diplomatie française et surtout pour la concertation directe qui a eu lieu entre les deux ministres de la justice. Jusqu'à présent, le Danemark avait refusé d'extrader Patrick Rouxel parce qu'une loi danoise de 1967 interdit l'extradition d'une personne vers un pays où elle risque la peine de

Toutefois, cette décision ne signifie pas que Patrick Rouxel sera remis aux autorités fran-caises dans les plus hrefs délats. Si son avocate danoise, comme elle l'a laissé clairement entenelle l'a laissé clairement enten-dre, iui conseille de saisir les tri-bunaux du royaume on y verra sans doute pas réellement clair avant 1979. Il n'est qu'à s'en rap-porter pour se faire une idée à une affaire identique qui occupe les Norvégiens depuis le début de l'été 1977. Voici, en effet, plus d'un an qu'un meurtier français, Jean Lemanue, attend à la pri-Jean Lamarque, attend à la pri-son de Stavanger que soit statué sur son sort. Son dossier est allé sur son sort. Son dossier est alle d'instance en instance jusqu'à la Cour suprême, qui vient, tout récemment, de se prononcer pour son extradition (confirmant les décisions des tribunaux d'appel et de première instance). Il ne lui reste plus qu'un faible chance : celle de voir la souvernement. celle de voir le gouvernement d'Oslo ou le roi intervenir en sa faveur, ce qui paraît très peu probable.

Toutefois, il existe une différence entre ces deux cas : Jean Lamarque avait avoué tout de suite avoir assassiné sa flancée (sans jamais, semble-t-il, avoir expliqué les mobiles de son acte) et il n'est jamais revenu sur ses aveux, alors que Patrick Rouxel n'a jamais cessé de nier être l'auteur du double meurtre qu'on

lui impute.
Les opinions publiques des deux pays ont réagi assez différemment face à ces deux cas. Un grand quotidien d'Oslo a organisé

Dijon. — Le tribunal d'ins-

tance de Dijon vient de se

déclarer incompétent dans le

procès qui oppose l'ordre des

médecins de Côte-d'Or et un

groupe de sept médecins refu-

sant de payer leur cotisation

Ces médecins ont expliqué

qu'en ne payant pas leur coti-sation ils expriment leur hostilité

fondamentale à toute organisa-tion corporatiste et demandent

la suppression de l'ordre. En par-lant en notre nom, ont-ils déclaré en substance, l'ordre a pris des

positions opposées à nos convic-tions, il a lutté contre le conven-

tionnement des médecins, la médecine de groupe, le palement à la fonction, l'accouchement psycho-prophylactique, la créa-tion du planning flamilial, la

contraception, l'avortement.. Les

médecins ont rappelé la concen-

tion européenne des droits de l'homme: « Nui n'est obligé d'adhérer à une association dont il ne partage pas les objectifs. »

Le procès s'était déroulé le 26 juin à la suite de l'instance introduite par le conseil de l'ordre, qui faisait plaider par son avocat que les ordres avaient pour

avicat que es ordres avaient poin mission de veiller aux principes de moralité et à l'application du code de déontologie des médecins. A quoi l'avocat des médecins contestataires a va i t répondu.

a Il s'agit d'une question discipli-naire et non judiciaire. Le conseil de l'Ordre ne veut pos prendre lui-même les responsabilités que la loi lui confère et cherche à juire prendre la décision par d'autres que lui

Le tribunal a donné raison à la défense, chargeant ainsi le conseil de l'ordre d'assurer sa propre discipline et de prendre

les sanctions prévues, c'est-à-dire la radiation. Le jugement, dans la

déclaration d'incompétence sti-pule en effet que a l'ordre des

médecins, quand il démande le paiement des cotisations, conti-

d'autres que lui. »

obligatoire à l'ordre.

AU TRIBUNAL DE DIJON

Une action du conseil de l'ordre

est déclarée irrecevable

contre sept médecins

De notre correspondant

De' notre correspondante

de Jean Lamarque dont les parents sont venus en Norvege récemment et y ont été fort bien accueillis. Rien de tel pour

Patrick Rouxel. An contraire, quelques lettres de lecteurs cà et là dans des grands quotidiens. réclamé qu'on s'en « débar-CAMILLE OLSEN.

réflexion, le tribunal de grande instance de Béthune a rendu son jugement mercredi 26 juillet dans l'« affaire Angot » (le Monde daté 25-26 1978) : l'expul-

Monde daté 25-26 1978): l'expulsion, le 14 mars 1977, par une
« milice patronale » du personnel
qui occupait l'usine Benoto à
Béthune, dont le P.-D.G. était
Suivant les réquisitions de
l'avocat général, les magistrats
ont retenu contre MM. Serge
Guillat, gérant de la société de
gardiennage Shotokan, et Roland
Angot « la qualification de
complicité de coups et blessures
volontaires, violences avec préméditation ou port d'armes, dé-

méditation ou port d'armes, dé-lits prévus à l'article 314 du code pénal ». Le tribunal les a déclarés

coupables « d'avoir participé à une action concertée menée à

forces ouvertes, au cours de laquelle des violences et des voies de fait ont été commises contre

des personnes, comme instigateur

et organisateurs de ces actions,

et de s'être rendus complices d'arrestations et de séquestra-tions arbitraires ».

nue ainsi d'agir dans le cadre de la puissance publique ».

Mans des affaires analogues Ce

Monde du 27 janvier 1977 et du 1= juin 1978), les tribunaux de Lyon

et de Saint-Etienne avaient égale-ment estimé que les actions du

cons il de l'Ordre étaient irreceva-

bles. En revanche, le tribunal de

Grenoble (le Monde du 27 janvier 1977) avait condamné un médecin à payer sa cotisation.)

. (Intérim)

LE PROCÈS D'UNE MILICE PATRONALE A BETHUNE

L'ancien directeur de l'usine Benoto est condamné

à six mois de prison ferme

De notre correspondant

AU TRIBUNAL DE NICE

### Peines de prison avec sursis et amendes pour les croupiers indélicats

De notre envoyé spécial

Nice. — Suivant les réquisitions du ministère public, le tribunal de Nice a condamné, jeudi 27 juillet, les vingt-huit nculpés du « procès des croupiers du casino Ruhl » (le Monde des 25, 26 et 27 juillet) à des peines de prison souvent assorties d'un sursis.

infligée à Rosario Trifaro, trente-cinq ans, un joueur complice des actuellement en fuite Les chefs de table qui surveil-

Il a prononce les condamna-tions suivantes : Roland Angot,

54 ans. domicilié à Neuilly-sur-Seine, 6 mois de prison ferme : Serge Guillat, 43 ans. de Romain-ville, 1 ans de prison dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve

avec sursis et mise a repreuve pendant trois ans, et 10 000 F d'amende; Gilles Leclers, 33 ans, garçon de bar à Clichy, un des employés de la Shotokan, 1 an de prison dont 11 mois de sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et 5 000 F d'amende pour

coups et blessures volonitaires, violences avec préméditations et

séquestration arbitraire : Jean Gauthier, 30 ans, employé de bureau à Maisons-Alfort, Amar

Lamriben, 38 ans. comptable à Saint-Gratten, et Amar Ben Postefa, 39 ans. ferrailleur à Clichy.

chacun à 3 mois de prison avec sursis pour arrestations et séques-

Les trois premiers condamnés

devront verser 1 000 F à M. Jean-Pierre Bonte et 3 000 F à M. Régis

Rousseau, tous deux blessés dans l'altercation du 14 mars. Tous les

l'altercation du 14 mars. Tous les prévenus, solidairement, devront payer 3 000 F à l'union locale C.F.D.T. et 1 000 F à l'union locale C.G.T. qui s'étaient constituées partie civile.

Ils devront, aussi verser des indemnités à MM. Daniel Duc, 3 000 F; Klabowski, Couturier, Lefens, Masson, Duhayon et Dewailly, à raison de 200 F chacun. Rappelons de la liquidation de

Rappelons qe la liquidation de biens de la société Benoto a été

prononcée le 9 mai dernier et que l'ancien P.D.G. de l'usine est toujours détenu pour d'autres

inculpations concernant notam-

ment la gestion de l'entreprise béthunoise. — (Intérim.)

● Un ingénieur condamné à

siz mois de prison quec sursis et 6 000 F d'amende à la suite d'un accident mortei du travaii.

Cette peine a été prononcée le 26 juillet par le tribunal correc-

zo finitet par le tribinal correc-tionnel de Béthune contre M. Dé-siré Boulent, ingénieur aux Laminoirs tréfilerles câblerles de Lens, jugé responsable de la mort de M. Michel Tokarski, survenue le 13 juillet 1976.

Une peine de 15 mois a été

laient les parties de jeu au casino Ruhl ont été condamnés à des peines de 18 mois d'emprisonnepeines de 18 mois d'emprisonne-ment dont 12 avec sursis. De nombreux croupiers, en revanche, n'iront pas en prison, leur respon-sabilité dans les vols et les abus de confiance ayant été atténuée. Les peines qui leur ont été infli-gées n'excèdent pas 16 mois et sont toujours assorties d'un im-portent streis.

> « Aucune faute de surveillance »

Jacques Ghiglione, le croupler qui avait été surpris en flagrant délit de voi d'une plaque de 1 000 F et qui avait révêlé la fraude, a aussi bénéficié de la relative clémence du tribunal : 16 mois d'emprisonnement avec 16 mois d'emprisonnement avec sursis. Les inculpés devront verser des donmages-intérêts à l'Etat et à la ville de Mice dans une part égale à celle qui leur serait revenue si les sommes d'argent n'avaient pas été détournées.

Les croupiers indélicats devront fessement rempourser les sommes

également rembourser les sommes prises (330 000 F) à M. Jean-Dominique Fratoni, P.-D. G. du casino. Le tribunal a en outre estimé qu'aucune faute de sur-veillance » des jeux ne pouvait être retenue contre la direction

Autonomistes bretons et dissidents soviétiques

FLOGISME FRANÇAIS « Literatournaya Gazeta »

Moscou. - La Literatournaya Gazeta dénonce sévè-rement, mercredi 26 juillet, la présentation juite par l'en-semble de la presse jrançaise des récents procès de dissi-dents soviétiques.

Le correspondant du jour. nal à Paris, M. Vladimir Katin, souligne que, au même moment, des autonomistes Cour de sûreté de l'Etat et constate que « personne en rance, ni la presse ni au-cun parti politique, n'a pris leur défense ». « Cette posi-tion de la presse et de l'opi-nion est compréhensible », poursuit M. Katin. a Mais voilà qu'en U.R.S.S. on juge quelques criminels et les moyens d'information francais s'alarment, ce qui est franchement illogique. On peut aussi, pour le moins, être surpris de constater qu'il y a des publications progres-sistes parmi celles qui se sont

M. Katin constate enfin qu'en France aucune loi ne vise la « diffamation de la société ». « Chez nous, par contre une telle loi existe et elle est appliquée dans toute sa rigueur », conclut le cor-respondant de la Literatournaya Gazeta. — (A.F.P.)

#### GARDE A VUE POUR UN ADOLESCENT accuse d'un double meurtre

La garde à vue d'un adolescent âgé de dix-sept ans, meurtrier présumé de deux personnes, a été prolongée de vingt-quatre heures, mercredi soir 26 juillet, selon le désir des enquêteurs. Au terme de cette garde à vue, il sera pré-senté au substitut des mineurs de Saint-Etienne.

de Saint-Etienne.

Mardi soir 25 juillet, cet adolescent est venu au domidle du docteur Jean Broisin, à Pradines, près de Roanne (Loire). pour rendre visite au fils de ceiul-ci, Jean-Marie, qui était un de ses camarades, âgé comme lui de dixsept ans. Il parlait avec Jean-Marie et sa mère, Mme Antoinette Broisin, cinquante et un ans, lorsqu'il sortit un pistolet 22 long rifle et un fusil calibre 12 à capon rifle et un fusil calibre 12 à canon scie et tira sur eux. Mme Broisin, atteinte à la tête au con et au thorax, a été tuée sur le coup. Jean - Marie Broisin, grievement blesse, est mort dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 à l'hôpital de Roanne. Le docteur Jean Broisin, cinquante-cinq ans, qui avait été alerté par les détona-tions, a été légèrement blessé à la machoire au cours d'une bagarre avec le jeune homme.

« Je na sais pas pourquoi fai fait cela », n'a cessé de répéter celui-ci pendant son interroga-toire. Il avait été arrête peu après le meurtre, alors qu'il s'enfuyait en volture, et n'avait opposé aucune résistance. L'entourage de l'adolescent, qui le considérait comme « pondéré, tranquille, sérieuz », et ne lui connaissait aucune inimitée, se dit incapable de comparable son sette. de comprendre son acte.

Les mémoires de Zénobie

• Un roman ressuscite la reine de Palmyre.

ALLATT-IL que sen deneur accablel Bernard Survei d'une comparaison isunte porter avec les Mentern d'Hadnen ? Telle quelle, sa performance vant qu'en s'y mieressants de bout en bout, ces pseudo-Memoires de Zénobre ant le mênte de nous reveler une pulsante personnalité qui l'arave a sepanour, durant ce troutéme siècle où l'empire tomain, desent trop vaste, semble pret a aumbrer dans l'anarchie.

Ambitieuse, telle est la falle d'Amrou, un riche caravanier qui a accède à la magaintaire séaletonale. Ses modèles ? Les prin-cesses syriennes qui furent les véntables chefs de la dynastie des Severes et Cléopaire, plus loin dans le temps, avec (aquelle elle a fini par s'inventer une parenté. Arabe, elle a 1048 les dons de sa race, la finesse et la ruse et, comme tortes les femmes, alors, en Orient, elle est un être libre, habitue à courar le desert. Son intelligence rapide est aussi apte aux acrobatics de l'esprit — elle a été l'élère d'un Gree d'Asie - qu'aux rigoureuses reliexions imposées par l'action : elle sait derober leurs methodes aux autres - fut-ce aux Romains outelle hait en silence et avec passion, - ce qui lui permettra ce les supplaniet. Une femme

Une légende de sagesse et de chasteté

Son mariage avec le viell Odénath la fait princesse de Palmyre Cet homme, elle ne l'aime pas mais elle va commencer à l'admirer alors qu'il aura battu Saper, le puissant roi des Perses qui venait de faire prisonnier l'empereur Valerien ; elle avait d'ailleurs participé à cette victoire en recrutant plus de cinq cents cavaliers dans sa tribu originelle. A cet instant precis, Zénoble aperçoit le pouvoir à portée de main

A-t-elle ou non trempé fen action ou par omission) dans l'assassinat d'Odénath ? L'histoire n'a pas tranché sur ce point. La voilà reine de Palmyre, au nom d'un fils encore tout enfant et tenant Rome en échec. Une femme !

Son règne durera cinq années. Elle s'entoure de conseillers avises : Worod, qui connait tous les trafics commerciaux entre le Nil et l'Euphrate et lui suggère telle y parviendra) de s'emparer d'Alexandrie pour jeter le filet sur les échanges entre l'Inde et l'Abyssinie et tenir ainsi Rome à sa merci ; Firmus, un aventarier astucieux, dont elle fera le gouverneur de l'Egypte : Longin le rhéteur, qui chante ses louanges et lui forge une légende de sagesse et de chasteté. De Zahbale. l'archer qu'elle a distingué. elle fait un général, et elle écoute l'eveque d'Antioche, Paul de Samosate. Antioche où elle est entree victorieuse, à défaut d'avoir conquis Chalcédoine qui lui aurait ouvert le Bosphore.

Brusquement la situation se rejourne. Talonné par la crainte d'un complot dans Rome et d'une nouvelle uncursion des Gotha Aurélien jette toutes ses forces dans un campagne d'Orient qui sera rapide. Zénoble, battue à Emèse, est capturée en 272 et achèvera ses jours à Tibur, dans la campagne romaine, après avoir orne le triomphe de son impérial valnqueur, devenu son amant.

Ayant livré, pour sauver sa tête, ceux qui l'avaient servie, elle finissait mal Elle avait trente trente ans Presque une vieille

GINETTE GUITARD AUVISTE

\* MOI ZENOBLE REINE DE PAL-MYRE, de Bernard Simiot, 304 P. 45 F. Albin Michel.

L'histe

rique d'Adi the state of the state of The Particular of er was the Electrical Est

draw Africa France 15 and the nome : an less time is March president aftern Personal district nien Deux o A 44 10 11 - -- X Ex de la Tilla

SALELING ENGINEER for the sort of Con in the Printers Minister State of the dans is Merce diambilian in the TALLAR BESTOCK grandet, Acce refere par 5 % all the Medical and A BILLEY COL A

Relir.

Tiese. R

LOUIS XI CT une certa ivi a Little Allenda SEE PERSONAL PROPERTY. 5.2 A 8.854 distance asso I'on redecouver DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF 702824 lus **auss**t, a one En et lema

ia Republique

parce et esper

Boulanger, Dr

d'autres in main

maigre a c

et à une intel royalistes, des Handas Suffici blicaine, [] fall n'était besoin. ni de toi ni nobles même au ies grands bour la raison et honnêtes, pouts reessir; mont Prance encore défaite, combit grande, même les a de la pi pula républicat naient pas enc convensit dec d'Histoires : l'u er particulière gnants et c'es meilleure part posée à nouve les petite enfa Sept the ci question de l' l'abetit ), avec morale, un lex solidement (ra curer um peu République de bons electeurs. royalistes, so: legérement ans e redicana maitre d'œuvre entreprise fut symbologue Kris République, ch et qui honoca que dans set était né en la

> Ung Uziry, Barbiche en

précisément ad

cha et someli clair et ing régus en son dane un petit



Croisière



5, boufevard des Capucines 75062 Paris Tél : 266.46.50

● Une touriste suisse, dont l'identité n'a pas été révélée, a été violée, dimanche 23 juillet vers :-- 16. avenue de Verdun .... 4 heures, dans les tollettes du train Bâle-Calais, alors que celui-ci arrivait en gare de Strasbourg.
La victime, qui se rendait en Grande-Bretagne, a déposé une plainte à can a retrie à Calais. 9. boulevard de la Croisette 9 00utevary 05 39 47 82 06400 Canses Tel 39 47 82 18, place du Général de Gaulle 13001 Marseille Tell, 33,88,00 plainte à son arrivée à Calais.

# AU TRIBUNAL DE NICE E prison avec sursis et amendo es croupiers indélicats

De notre envoyo spécial

product day to the second of t

de surveillance,

in ed contamn

Lancida Mar E andre Mar

# Monde Des LIVRES

#### L'histoire comme roman

## Les mémoires de Zénobie

● Un roman ressuscite la reine de Palmyre.

ALLAIT-IL que son éditeur accablât Bernard Simiot d'une comparaison lourde à porter avec les Mémoires d'Hudrien? Telle quelle, sa performance vaut qu'on s'y intéresse; nourris d'érudition, intéressants de bout en bout, ces pseudo-Mémoires de Zénobie ont le mérite de nous révêler une puissante personnalité qui trouve à s'épanouir durant ce troisième siècle où l'empire romain, devenu trop vaste, semble prêt à sombrer dans l'anarchie.

Ambitteuse, telle est la fille d'Amrou, un riche caravanier qui a accédé à la magistrature sénatoriale. Ses modèles ? Les princesses syriennes qui furent les véritables chefs de la dynastie des Sévères et Cléopâtre, plus loin dans le temps, avec laquelle elle a fini par s'inventer une parenté. Arabe, elle a tous les dons de sa race, la finesse et la ruse et, comme toutes les femmes, alors, en Orient, elle est un être libre, habitué à courir le désert. Son intelligence rapide est aussi apte aux acrobaties de l'esprit - elle a été l'élève d'un Grec d'Asie - qu'aux rigoureuses réflexions imposées par l'action ; elle sait dérober leurs méthodes aux autres -- füt-ce aux Romains qu'elle hait en silence et avec passion. — ce qui lui permettra de les supplanter. Une femme

#### Une légende de sagesse et de chasteté

Son mariage avec le vieil Odénath la fait princesse de Palmyre. Cet homme, elle ne l'aime pas, mais elle va commencer à l'admirer alors qu'il aura battu Sapor, le puissant roi des Perses qui venait de faire prisonnier l'empereur Valérien ; elle avait d'ailleurs participé à cette victoire en recrutant plus de cinq cents cavaliers dans sa tribu originelle. A cet instant précis, Zénobie aperçoit le pouvoir à portée de main.

A-t-elle ou non trempé (en action ou par omission) dans l'assassinat d'Odénath ? L'histoire n'a pas tranché sur ce point. La voilà reine de Palmyre, au nom d'un fils encore tout enfant et tenant Rome en échec. Une femme !

Son règne durers cinq années. Elle s'entoure de conseillers avisés : Wörod, qui connaît tous les trafics commerciaux entre le Nil et l'Euphrate et lui suggère (elle y parviendra) de s'emparer d'Alexandrie pour jeter le filet sur les échanges entre l'Inde et l'Abyssinie et tenir ainsi Rome à sa merci ; Firmus, un aventurier astucieux, dont elle fera le gouverneur de l'Egypte ; Longin, le rheteur, qui chante ses louanges et lui forge une légende de sagesse et de chasteté. De Zabbale, l'archer qu'elle a distingué, elle fait un général, et elle écoute l'évêque d'Antioche, Paul de Samosate. Antioche où elle est entrée victorieuse, à défaut d'avoir conquis Chalcedoine qui lui aurait onvert le Bosphore.

Brusquement la situation se retourne. Talonné par la crainne d'un complot dans Rome et d'une nouvelle incursion des Goths, Aurélien jette toutes ses forces dans un campagne d'Orient qui sera rapide. Zénoble, battue à Emèse, est capturée en 272 et achèvera ses jours à Tibur. dans la campagne romaine, après avoir orné le triomphe de son impérial vainoueur. devenu son amant.

Ayant livré, pour sauver sa tête, ceux qui l'avalent servie, elle finissait mal. Elle avait trente ans. Presque une visille

femme.
GINETTE GUITARD-AUVISTE.

\* MOI. ZENOBIE REINE DE PAL-MYRE, de Bernard Simiot, 204 p., 45 P. Albin Michel.

# Une famille du siècle

● Une fresque historique d'Adrien Barraud.

Adrien Barraud a publié, sous diverses rignatures, des romans, des romans, des romans policiers, des essais critiques, des études historiques. Il a dirigé aux Editions Tallandier, la rédaction monumentale d'une Nouvelle Histoire de France. Le vollà maintenant lancè dans une curieuse entreprise : un feuilleton qui, sons le titre la Mémoire du siècle, comprendra quarante deux épisodes, c'est-à-dire quarante deux volumes. Deux sont déjà paus, en six mois : le Vagabond de Malevie et le Criminel précautionneux.

En ces temps où le roman populaire redevient à la mode, où le feuilleton est le genre préféré de la télévision. la chose paraft toute naturelle. Il y a pourtant, dans la Mémoire du siècle, plus d'ambition que l'auteur ne le laisse entendre. Historien et romancier, Adrien Barrand ne se réfère pas à Xavier de Montépin (à la lecture duquel il dit devoir autant qu'à celle de Joyce) mais

aux sagas familiales tels les Thibquit et les Boussardel, ainsi qu'à la chronique balzacienne. Il s'est inspiré de l'histoire de sa propre famille (son grand-père, Albert Barraud, est le héros du Vagabond de Malevie) et de quelques autres pour construire une vaste fresque de la société francaise, de la fin du dix-neuvième siècle à nos jours. Albert Bar-raud, jeune notaire corrésien, marié à l'héritière d'un Bresilien de sang royal, va diriger une factorerie en Côte-d'Ivoire. Avec hui revit l'épopée coloniale des bâtisseurs d'empire. Avec An-selme Milleraye, dit « Pallas », bohême dandy, journaliste sati-rique du *Criminel précaution-*neux, revit le Paris de l'affaire Dreyfus, des anarchistes et des intrigues politico-policières. Anselme, comme Albert, est un rêveur romantique, un inadapté. Il se voue a l'autodestruction, tandis qu'Albert poursuit une quête mystique. Psychologiquement, ces personnages sont trop riches pour représenter des archétypes feuilletonesques. Et, d'un épisode à l'autre, les classes sociales se croisent, s'entrecroisent, un

d'abord secondaires prennent de l'importance, d'autres passent et repassent. Pallas est le frère de Gratien Milleraye, le mauvais ange d'Albert Barraud ; il est aussi l'amant d'Adeline Graeventz, femme d'un maître de forges dans le salon de laquelle cet Albert a commencé sa fortune et fait la connaissance d'Isabelle de Corvalan, Mouvement de la province vers Paris, grande bourgeoisie, haute finance, hommes politiques, domestiques, théâtres, journaux, bas-fonds, tout cels devient une e comédie humaine » à la façon de Balzac, qui va se développer sur un siècle et plusieurs générations.

Adrien Barraud connaît les vertus des histoires romanesques, mais les siennes ont une base historique. Feuilletoniste si l'on veut, mais le conteur a le souci de l'écriture. Il ne sacrifie jamais le style aux débordements de l'imagination.

JACQUES SICLIER.

\* Editions Flammation, LE VA-GABOND DE MALEVIE, 438 p., 38 F; LE CRIMINEL PRECAU-TIONNEUX, 238 p., 36 F.

## Un Louis XIV républicain

Relire Ernest La-

RIMPRIMER, en deux tomes et plus de treise cents pages, ce monument des années 1900-1910 que fut le Louis XIV de Lavisse, requérait une certaine audace, même si la librairie Jules Taliandier a parié sur l'intelligence des lecteurs et sur la vogue assez récente de l'histoire non insignifiante. Et l'on redécouvre avec quelque surprise un « vieux Lavisse » qu'on pensait bien connaître et qui, lui aussi, a une histoire.

En ce temps-là, vers 1900, ni la République ni même la patrie (malgre la « Revanche » préparée et espérée) n'avalent de bases parfaitement assurées : Boulanger, Dreyfus, Combes et d'autres le montraient. A un pays et à une intelligentals en partie royalistes, devant une Eglise resque entièrement anti-républicaine, il fallait montrer qu'il n'était besoin, pour gouverner, ni de roi, ni de prêtres, ni de nobles même authentiques, et que les grands bourgeois éclairés par la raison, et si parfaitement honnêtes, pouvaient y suffire et y réussir : montrer aussi à une France encore humiliée par la défaite, combien elle avait été grande, même quand les « lumières » de la philosophie libérale, puis républicaine, ne la dominaient pas encore. Pour cela, il convensit d'écrire deux types d'Histoires : l'une pour les élites, et particullèrement les enselgnants, et c'est sans doute sa meilleure part qui nous est proposée à nouveau; l'autre pour les petits enfants, des l'âge de sept aus (il n'était pas alors nnestion de l'escamoter ou de l'abêtir), avec des images, de la morale, un texte tout simple et solidement frappé, apte à procorer un pen plus tard à la République de bons soldats et de bons électeurs, blen sûr antiroyalistes, solidement patriotes, légérement anticléricaux, un peu « radicaux », mals pas trop. Le maître d'œuvre de cette énorme entreprise fut le prodigieux et République charges d'honneurs, et qui honora cette République que, dans ses jeunes années (il était né en 1842), il n'avait pas

Un potentat

Barbiche en pointe, moustache et sourcils fournis, regard clair et impérieux, l'homme régna, en son temps, sur l'Histoire. Né sons. Louis-Philippe, dans un petit bourg de l'Aisne, parfaite figure du bon boursier qui doit tout à son mèrite, comme cela arrive, il régna donc sur la Sorbonne pendant seize ans, sur l'Ecole normale supérieure pendant quinze ans, sur

universitaire et scolaire pendant près de trente ans ; il inspira mėme les programmes officiels pour l'enseignement primaire et secondaire de l'Histoire (1920-1925), probablement les meilleurs parmi trop d'autres. Ce monarque républicain reprenait bonnaire nour retourner en ses foyers et présider les distributions de prix de l'école primaire du Nouvion-en-Thièrache, et I'on imprimait commentalt gravement ses discours aux en-1922, daté de sa

mort. Ce potentat. universitaire inspirait une crainte mèlée d'autant d'agacement que de respect à ceux de mes vieux maîtres qui avaient pu l'approcher dans leurs jeunes

Historien de la France et du monde, Lavisse avait commence par consacrer à l'histoire de Prusse pas moins de sept volumes, de 1875 à 1896. Dès 1892, avec Ramband, puis jusqu'à sa mort, il entreprit alors cet nense chantier, et l'acheva vingt-sept volumes sur trente-neuf ont été consacrés à la France. Les archives de l'édition nous disent qu'il mens de façon quasi militaire, morigénant sa troupe de collaborateurs, refusant franchement tels chapitres ou les récrivant, et gardant pour lui le morceau central, et de substantielles « royalties ». Il faut savoir qu'il fut toujours admirablement secondé par un jeune disciple, Edmond Esmonin, lecteur impitoyable et érudit rigou-reux que le grand public ignore, et qui ne mournt qu'en 1965,

Cette somme vensit en son temps. Durant im siècle remué par des révolutions, des théories, des sentiments généreux, mais respectueux d'un travail abondant et probe, l'Histoire, avatar de la rhétorique et de l'hagiographie, s'était beaucoup transformée. Servie par des esprits aussi dissemblables que Guizot, Thiers, Tocqueville, Michelet ou

Benan, elle avait été comme transfigurée et magnifiée. Elle faisait alors figure de disciple noble et aspirait à la dignité de science. Bien qu'écrite en des



\* Dessin de CAGNAT.

styles forts divers, elle n'était guère contestée, si ce n'est, assez tard, par Durkheim et sa secte, qui voulaient la ravaler au très indigne service de la sociologie souveraine. Lavisse n'avalt cure de ces querelles. Il tirait profit de l'immense labeur accompli par des érudits venus de tous bords, de la floraison des publications de textes et de mémoires de tous ordres, et pensait que le temps de la synthèse était venu. L'Histoire, il ne la théorisait pas, il l'écrivait et la faisait écrire, après des lectures énormes et parfaitement dominées.

Pour hi. histoire, c'était d'abord récit ; exact, composé, frappant, volontiers dramatique qu'on suive avec ha Louix XIV femmes dans ses premières campagnes ; que l'on s'arrête un instant, des la première page, au spectacle de la mort de Louis XIII, puis à celle de Mass. rin à la fin du livre premier (que désormais nous voyons autrement grâce à des documents alors in connus), et naturellement à celle certes, et l'on n'a jamais égalé les grands panoramas du royaume et de l'Europe qu'il offre cà et là Mais, au moins autant, art consommé et subtil du

PIERRE GOUBERT.
(Lire la suite page 14.)

# «Les Nouvelles Aventures du chevalier de La Barre» de Pierre-Jean Remy

## Si l'Angleterre m'était contée

STRAYANT», un «roman distrayant», tel est le premier mot que Pierre-Jean Remy prononce quand on l'interroge sur son nouveau livre. Et li enchaîne sur récit picaresque, pastiche de la littérature du dix-huitième siècle, romans gothiques anglais, érotiques trançais, etc. On s'attend à une œuvre d'esprit où la référence serait souveraine, la distance et l'humour constamment maintenus.

Dès le seuil, je veux dire dès la couverture, des attraits discordants surprennent : un personnage historique, à l'ordre du jour en cette année voltairienne, ce chevalier de La Barre, décapité pour impiété et pour lequel Voltaire s'enflamma. Mais son nom est accolé à une sémillante gravure de Hogarth où des comédiennes, corsages ouverts et jupes troussées, font des galipettes devant d'avides buveurs. On se dit alors qu'il pourrait bien s'agir d'un détoumement ironique de l'histoire par l'imaginaire.

MAGINEZ — imaginons, pourquoi pas? — que ce Jean-François Lefebvre, chevalier de La Barre, ait échappé ciandestinement au supplice, qu'un innocent a d'ailleurs subi à sa place, que ses sauveurs, membres puissants d'une confrérie occulte, l'aient envoyé en Angleterre comme un homme à leurs ordres, pour y semer la corruption sous l'honorable masque de précepteur, que dans ce rôle il fasse montre de dispositions particulières, bref que ledit chevalier se conduise en fieffé coquin... Vous avez là un des premiers fils conducteurs de l'ouvrage, ainsi qu'une idée des scènes assez corsées qu'on va vous mettre sous les yeux et sous le nez. Car les odeurs tiennent une place obsédante dans les évocations de Pierre-Jean Remy. Ce ne sont que demoiselles sédultes par le maître et possédées par le velet pour être mieux dégradées, qu'enfants assistant aux ébats adultères de leur mère, que filles déshonorées par leur père, que petites prostituées victimes d'odieuses violences, que libertines mondaines, conviant au jeu sans lendemain de la volupté, qu'amoureuses frustrées et foudroyées, que brigandages, suicides, meurtres, pendaisons, châteaux en fiammes...

Et peu importe que Jean-François change de maître. Que manipulé d'abord par lord D..., satanique destructeur — car le satanisme aussi est une des composantes du livre avec sa magie noire, ses onguents de jeunesse éternelle, ses signes et son langage cabalistiques, sa nécromancie, — il passe

#### par Jacqueline Piatier

ensuite au service de Francion, un exilé français comme lui. Le premier a juré la perte de la nouvelle aristocratie anglaise qui s'élève, en cette fin du dix-huitième siècle, sur les ruines de l'ancienne; le second, la perte de toute aristocratie et bourgeoisle. C'est une société jugée pourrie que Francion veut abolir pour y ériger l'âge d'or de l'égalité. Mais que Jean-François obéisse au génie corrupteur d'un Sade, puis à la fureur révolutionnaire d'un Babeuf, les moyens employés, donc les aventures contées, restent les mêmes : « Des femmes, encore des femmes, et des enfants, la ruine, la chute, le fer, le feu, l'acier, le sang. »

STRAYANT tout cela? Heu! Ces histoires pourfant on les trouve dans les livres. Des écrivains
les ont inventées pour charmer les loisirs de leurs
contemporairés. Alain Robbe-Grillet, en jouant avec les stéréotypes de l'imagination populaire moderne, a déjà fait ressortir
à quels fantasmes de violence et de sexe elle se complait.
Plerre-Jean Remy, lui, interroge le passé, la culture. Mais il
y met plus de complaisance, moins d'ironie. Au passage, on
reconnaît la marquise de Merteuil, les dépravations ourdles
par le divin marquis, le conte libertin d'un cublié Vivant Denon,
les personnages des bohémiens et des sorcières, Azucena
en tête, qui peuplent les opéras de Verdi, tel motif plus grossler emprunté à Fielding, à Smolett, à Daniel Defoe.

OMME s'il ne suffisait pas de ce fatras de péripéties, la scène du livre se dédouble et le héros aussi. Car nous ne suivons pas que ce fantastique chevalier de La Barre, qui dévale les siècles sans prendre une ride. Nous suivons un écrivain d'aujourd'hui; installé dans le Londres actuel et qui parcourt à grandes enjambées l'Angleterre contemporaine, pour écrire la biographie de son personnage. Dans cette enquête, îl est conduit par une mystérieuse muse, Sandra, tantôt de chair, tantôt d'esprit glacé.

Heureux contrepoint qui nous ménage un survoi poétique de la campagne anglaise, de ses châteaux, de ses auberges à colombage et à poutres noircles, de ses levées de terre druidiques d'où la vue domine plusieurs comtés, de ses torre folles et de ses chênes dont. les bras séculaires rampent au ras des gazons. A la sulte des deux vagabonds nous pénétrons dans les musées, les collections particulières, pour y apercevoir ces petits lords aux boucles blondes, toujours accompagnés de chiens, peints par Reynolds ou Gainaborough, ces jeunes filles en robe claire à capeline blanche qui se promènent dans des parcs et qui parfois sont mortes noyées. Cependant que les gravures de Hogarth inspirent les décors de marchès, tripots et bouges où s'installe, le chevailer, dès qu'après ses expéditions dans les belles demeures de la gentry « il rentre se saouler à Covent Garden et vivre parmi les maquerelles.

(Lire la suite page 13.)

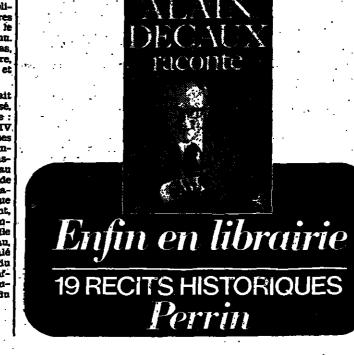

#### la vie littéraire

#### Jean-Jacques Rousseau à Cambridge

En 1978, le premier colloque international consecré uniquement à Rousseau s'est tenu au Trinity College de Cambridge (14-17 Julilet), comme en écho au colloque de Genève de 1962 pour le deux cent cinquantième anniversaire de sa naissance. La présence des Suisses — plus nombreux que les Français - suggérait que le choix du lieu bénéficialt

Pourquoi Cambridge ? C'est qu'ici travaille Raiph Leigh, qui fait pour la Correspondance de Rousseau mieux encore que Besterman n'a fait pour celle de Voltaire. Le premier tome & paru en 1965. Le tome 30 vient de paraître (1). Les quarante tomes prévus seront achevés en 1980. Ce labeur de bénédictin qui nous restitue Jean-Jacques dans son siècle ne détourne pas les rousseauistes des problèmes de notre temps male favorise, par sa rigueur même, leur appréciation de la modernité de

Tel est bien le premier enseignement des selze communications de Cambridge : qu'il s'agisse de politique, d'anthropologie, d'écriture ou de musique, les problèmes posés par Rousseau sont les nôtres : à mesure que nous évaluons mieux la distance qui nous sépare de son œuvre et que nous apprenons à voir en lui d'abord un homme du dixhuitième siècle, nous nous sentons davantage interpellés par le citoyen de Genève.

En même temps, on voit s'élargir le domaine de réflexion des rousseauistes et c'est la deuxième leçon de Cambridge. Du langage à l'organisation sociale, de l'économie à l'esthétique, le champ culturel exploré par Rousseau est devenu enfin, dans son étendue et dans sa cohérence, celui des recherches que mênent ses lecteurs les mieux

En marge du colloque a été inaugurée, à la bibliothèque de l'université de Cambridge, une exposition consacrée à l'écrivain. Elle regroupe des manuscrits, des éditions anciennes, des gravures, et les travaux les plus importants de l'érudition rousseauiste. (Ouverte jusqu'en septembre.)

(1) Editions de la fondation Voltaire, Tay-lorian Institution, Oxford. (2) Les actes du colloque paraîtront en 1980 aux Cambridge University Press.

#### Une décade Jules Verne

YORGUY KARAKATZANIS: Acres

gouss. — L'espace et la typo-

graphie su service de la poésie. Le texte est accompagné de quarre compositions de Luc Cleus. (Chez

l'ameur, 16, rue Francis-de-Pres-

Essais

ALAIN: Denys on FAmbitians. —

Un inédit d'Alain: quatre person-

usges s'entretiennent au chemin des Dames. Introduction d'Albert

Laffay. (Associacion des Amis

d'Alain, 4, rue Valene, 75005 Pa-

ris. Tresorier: Michel Algrain: 4, rue Molière, 75001 Paris.)

Classiques

sensé, 75014, Paris, 150 P.)

#### à Cerisy

On imagine l'accueil qu'aurait reçu de Gide et Du Bos l'hurluberlu qui leur aurait proposé pour thème d'un entretien de Pontigny, l'auteur des 500 Millions de la Bégum I A Cérisy, qui a recuellit l'héritage spirituel de la célèbre abbaye littéraire de Paul Desjardins, on n'a pas craint de lui consacrer une décade. C'est le contraire qui aurait surpris, aujour-

vient de paraître

d'hui qu'on assiste non pas à un « retour » à Jules Verne, mais à une véritable découles profondeurs d'une œuvre d'où l'on ramène au jour tout et le reste.

L'exploration fut poussée librement, sans qu'on se laissât trop borner par le cadre proposé qui était le rapport de Verne aux sciences de l'homme. Au point qu'on alla juşqu'à y exposer toute une science de la temme : cet aimable objet apparemment sacrifié dans un univers romanesque - purement » viril. Mais justement, il fut montré qu'il n'y avait là, peut-être, qu'une apparence ; et sûrement une ambiguîté.

Si les lecteurs de Jules Verne passent pour avoir été toujours beaucoup plus nombreux que ses lectrices, les femmes ne sont nullement demeurées en reste pour nous donner, de lui, de ces nouvelles et profondes electures », fort éloignées de celles, si adolescence. Elles étalent cino ou six à Cerlsy, Simone Vierne en tête qui dirigeait colloque avec F. Raymond et Marc Soriano, et qui fut une des premières, notamment par sa thèse, à entraîner ce

Ce colloque, si remarquable, non equisment par ce qui y fut dit mais par la façon souvent sans façon de le dire, ne faut-li pas souhalter qu'il marque un couronnement? ne serait peut-être pas si mauvais que, la mode s'étant tournée ailleurs, il se fit autour de Jules Verne un certain silence, propre non certes à l'oubli, mais à quelque recul et quelque recueillement. — Y. F.

#### Une France fiévreuse

Piarre Parai présente, dans la France de l'aftaire Dreyfus, notre pays lorsqu'il était divisé et agité par l'antisémitisme. Cet ouvrage, publié par les éditions « Droit et (1), combine plusieurs approches : un tableau social et économique de la France de 1894, société - stable mais injuste », un récit de l' « Affaire », des témoignages de descendants de Zola et Dreyfus, un entretien avec Stellio Lorenzi - réalisateur de l'émission télévisée « Zola ou la conscience humaine ». Ce recueil est également frappant par sa magnifique iconographie. La France de la fin du siècle dernier fut abondamment photographiée. La plus belle de ces Hustrations représente classe de l'enseignement primaire, face à son instituteur, en pielne leçon de morale et d'écriture. Les élèves, crânes rasés, porteplume au garde-à-vous, s'apprêtent à recopier sur leurs cahlers ouverts une maxime caliloraphiée au tableau noir : « Plus fait douceur que violence ». Effectivement. Suivent dans le livre des images de duel et des caricatures antisémites. France, terre de contrastes...

(1) Diff. Weber, 120 pages, 79 francs.

#### récrivent l'actualité

Des auteurs

Olivier Kaeppelin et Ivan Messac publient un second volume de Chronique des années de crise (1). Comme IIs l'avalent déjà fait pour l'année 1976, Ils ont réuni des textes et des images qui traitent, à leur manière, l'actualité de 1977. Ces chroniques, tenues pa Jean Vautrin, Conrad Detrez, Yves Buin, Claude-Louis Combet, André Velter, Tony Cartano, Emma Santes, Raphael Pindal, Jacquet. Teboul, Michel Butel, entre autres, el ses œuvres de peintre concernent l'histoire collective, mais elles évoquent aussi parfots la vie quotidienne, l'existence intime de auteurs. Cet ouvrage veut être une critique du < speciacle » social, qui nous est présenté chaque jour. - Tout le monde, écrivent Kaeppelin et Messac, sait confusément que ce spectacle ment. Peut-être s'agit-il alors de refuser ce mensonge et de commencer... à reconquérir nos volx, nos réflexions, nos sensations. .

(1) Le Mensonge. Ed. Recherches/Exit.

#### Georges Duby jeté aux fauves

La dernière livraison de l'ARC vient d'être consacrée à Georges Duby — médiéviste, professeur au Collège de France — ou plutôt à une confrontation de points de vue sur le thème « Le mental et le fonctionnement des sociétés ». Ce choix confirme que l'histoire, en France, a derivé au cours des dix dernières années de l'analyse économique vers l'étude des mentalités. Il se produit nettement un retour aux orientations premières données à l'Ecole des annales par Lucien Febvre et Marc Bloch, après une phase « matérialiste », plus ricardienne que marxiste il est vrai. Cette évolution est sensible dans le trajet de Duby lui-même, qui écrivit vers 1962 un ouvrage capital sur l'Économie rurale et la vie des campagnes dens l'Occident médiéval, et qui a publié en 1976 le Temps des cathédrales, étude de l'art comme catégorie mentale particulière.

Les participants à l'échange de vues organisé par l'ARC sont nombreux et variés, auteurs d'articles ou acteurs d'une « table ronde ». Au générique : Jean Duvignaud, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, André Miquel, Rodney Hilton, Maurice Godelier, Hubert Damisch, Georges Mounin, Michel Serres, Jean Molino, Jean-Claude Schmitt, Michel de Certeau, Alain Besançon et Jean - Claude Bringuler. Symbole, idéologie, imaginaire, sont quelques-uns des concepts-ciés — et ement famillers - de cette discussion. Seuls les historiens professionnels, « fans » anciens et fidèles de Georges Duby, seront désorientés par ce feu d'artifice conceptuel à combustion lente. L'histoire, longtemps parente pauvre des sciences devient puissamment parisienne. -- E. T.

## poésie

#### Marie-Claire Bancquart ou la mémoire immédiate

Une femme parle de cet autre monde qu'est le corps de l'homme.

A poésie d'aujourd'hui ou bien accepte la rhétorique ou bien la renie : on jurerait d'une évidence digne de M. de La Palisse, mals il n'en est rien, Au vrai, le partage se situe entre le continu et le discontinu, entre le discours et le surgissement.

A lire Mémoire d'abolie on juge que Marie-Claire Bancquart a choisi la deuxième voie. Cependant, à reprendre son texte fragmenté, on voit que les éclats qu'elle livre visent à une unité du propos, et ne dédaignent ni la vole narrative ni la vole lyrique. Que Marie-Claire Banc-quart se méfie de l'entraînement langagier plaide en faveur de sa lucidité — sinon de son désarroi.

Son livre se bâtit sur trois niveaux. D'abord, me semble-t-il, le corps est convié. Une femme parle. Elle parle au féminin de cet autre monde qu'est le corps de l'homme :

Un blason de corps masculin Etalé aux tours de la ville... Il s'agit, c'est elle qui désigne son lieu, d'a une fougère bleue, les veines ». Mais le corps de l'homme est le microcosme de ce corps gigantesque, à la fois irréel et inexplorable, qu'est le monde. Ce qui parcourt le monde, c'est ce qui le nomme : ce sont les mots. Ces mots-là : l'artire. l'eau, le soleil... campent dans le désordre de l'univers : ils sont nhabitables.

Vient alors l'espace du dedans : c'est un autre désordre, d'où naissent d'autres mots, tont aussi hasardeux, tels que « sang », « amour » ou « dés De l'univers extérieur à l'univers intérieur ne se tissent que des difficultés. Chacune de ces difficultés est un poème né de la mémoire immédiate promise par le corps triomphant et la mort, qui est à la fois sombre et son

Ta mort dans la main Tu aimes le monde Une minute.

Le poème de Marie-Claire Bancquart, généralement bref, méfiant et timide devant les vocables qui vont trop vite et trop loin, vise à prononcer ce qu'il est difficile, voire impossible, de prononcer. Ce qui est de l'autre côté de la page. Ainsi de ce bref « éclat » :

FEMME Je témoigne du sel Je donne forme à la morsure

Le soleil de minuit

Quand on coupe le pain C'est moi

J'ouvre les corps aussi. HUBERT JUIN.

\* MEMOIRE D'ABOLIE, de Marie-

#### CHARLES DOBZYNSKI ET L'INVENTAIRE DE L'ESSENTIEL

#### Une volonté encyclopédique.

I Ly a. dans ce dernier poème de Charles Dobzynski, Table des éléments, en activité, un double propos. D'abord, la volonté encyclopédique y est manifeste : un homme est au monde pour embrasser le monde, mais - aussi bien - pour l'embraser, le comprendre et le métamorphoser. Ensuite, la vocation du poète est le « dire ». Son royaume est de mots

Un mot La mèche qui met le feu aux poudres des étoiles de l'écriture.

Mais on sait, aujourd'hui, que le mot et le corps vont ensemble, que le geste et la parole s'accompagnent Charles Dobzynski, qui s'en est convaincu, a mis le monde à cette épreuve. La terre, l'eau, le feu et l'air, ces élément qui régissent le visible terre, ce feu différent, cette eau du dedans, cet air fait de vocables qui sont, comme le disait la Table d'Hermès le Trismégiste, semblables dans l'intérieur à ces éléments fondamentaux qui sont à l'extérieur. Voilà ce que dit le langage : il dit les éléments. Mais qui donc fonde le langage et lui donne pouvoir et force ? Les éléments, précisément.

Il existe comme une table de

Mendeleev du discours : c'est le propos de Charles Dobzynski, poète du sensible et du vrai. Ce vaste et considérable poème.

accompagné de citations prises à la Sonate pour deux pianos et percussion, de Béla Bartok, est egalement un inventaire. Est également une autobiographie oul est une lecture de l'univers. Et le poème entier proclame la vertu du poeme.

Par moments, Table des éléments devient un dialogue du texte avec lui-même : comme si venait une voix inconnue, capable de rompre la continuité du discours, et l'enrichit en le voulant contredire. Charles Dobzynski a entrepris ici un vaste et beau travail de déchiffrement, qui est une mise à l'obscur de ce que la fansse clarté masquait :

Toute ronce de ma vie me donne goût d'émeraude Toute la saveur du corps me donne langue recuite Une étreinte éteint la nuit Manger n'empêche pas l'or des mots

de prendre bouche de plomb ni le sang mutisme de pierre Mais la saveur qui m'éveille me donne langue pour le cru de la terre. HURERT JUIN

\* TABLE DES ELEMENTS, de Charles Dobzynski. Editions Plerre Belfond, 190 p., 39 f.

L'œil narquois de Claude-Michel Cluny

#### Les années 70

UTEUR de proses tout A aussi espacées, Claude-Michel Chuny publie, à quarante-huit ans, son deuxième recueil, Inconnu passager. Il y prend la température de notre siècle, en des voyages intérieurs et des randonnées d'un bout à l'autre de la planète. Soigneux jusqu'à la minutie, il a des extases à la Levet, des jouissances à la Larbaud et des affolements à la Cendrars, à cette seule différence ou'il vit au temps des musiques syncopées, de la drogue et des sexes interchangeables, ce qui ne l'empêche nulement de promener sur le spectacle du monde un œil narquois.

Ce Cocteau des années 70 va de rencontre en rencontre : des désaxés, des dingues de publicité, des journalistes en mal d'équateur ou de débarquement sur la Lune ; comme dit son titre, ce sont des passagers clandestins qui s'enfoncent dans l'inconnu, c'est-à-dire notre ration

quotidienne de folie télévisée. Le charme et l'ironie qui s'en dégagent sont d'un dilettante qui transforme son amusement en mode de vie.

[Il fallait poir dit-on plus tard les garçonnes cigarette plate et [pyjama étonner les villages en hispano-

Quelle époque les années trente!

ah le Joli Rêve qu'on a chanté Liete par les fenêtres l'Amérique tombant de ses qua-Tante étoges

dans un fleuve de gin et de jazz...

Naissance des legendes Faits d'armes. Naissance des léaendes : les mouches, bavardes, vont et viennent dans la bouche

ALAIN BOSQUET.

ides morts.

\* INCONNU PASSAGER, de Claude-Michel Cluny. La Chemin, Gallimard, 153 pages, 42 F.

eFutte du la page 110

E priète d'insérer présente le livre de reman distantives . A Von Laurence eve at faul 5% wer sees at porte Hi-terrompre en son sours the matter el est constituée. Le factatione de constituée subtiement il vienne détraction le résistant de constituée. d'un hures, justicier ou révéraisse, aure de la Or je omens qu'en re su' pas fort serie sentimentale ou more du chevalle de la ce sa prie devant dante la gente prostruit ce l'amour avec Seinds, car cette tou d seduit autant que combie, interit de des lacerde par les chiers que son sere a sacén

ta haine, quand it design to describe the h UELOUE chase 草油烧棉 点源 油 rom 新沙东 rescue, ou goth the se offerche date & mule fant d'outrances. Traites d'aconient tou s'entile ben à ben ingan's mis france. El l'an pense à une saite d'épopes rougnord Pauteur, usant de violents nonvestes, montres enterioure et la sordide misère que se cacide? scintillante d'una société poix.

Guera sensibre non Disa & 10 tonnement 4

#### roman

## L'enfance

● L'inguérissable malheur d'avoir été écolier vers 1942.

DOUR toute une génération qui a connu dans son enfance la guerre et l'occunation, Theure est venue em milans. Beaucoup s'aperçuierna que ces années sombres, qu'ils creyalent peut-être avoir un peuoubliees, ont, en fait, marque toute leur vie et forgé leur destin. Un roman, un récit, évoquent cette mainmise de l'histoire mondiale sur les histoires particultéres, et l'inguérable matheur d'avoir été écolist Ters 1342

Le heros de la Soutane, roman de Sylvain Reiner, est un jeune jui parisien, qui mêne, au commencement de la gaerre. Antiexistence banale. Il va su lyche, et ne quitte guère sa famille. comme c'était l'usage en ce temps-là Sans être riches, ica-Heilas sont à leur alse, et les lendemai**ns n'ont rien pour les** effraver. L'occupation commence par passer presque imperque aux year de la mère, qui, avec une sorte de myopie, continue de verre dans son appartement, son chillion a poussière à la main. Le pere, faible et beau markeur. est resolument optimiste et croft. a une issue heureuse du conflit. Seul, Michel a les reux ouverts, et il insiste pour que les siens cherchent un abri. le s'y résoudront à la dermière extrêmité, et se retrouveront avec been d'autres dans une petite ville de pro-Vince, où la mère, arrachée, à sea habitudes, geint toute la journée. tands que le père joue les prophetes de bistrot et propage les s bobards a triomphalistes, ou

Michel C. M. 7 54 Mart . music and

encore e. de Destinant # 1 ver seil! 2 attended to the second dog art 537 dont i smi contére itua SOURANDS TO IT! deguiser::: ferirait: 4 prette di a mi-Labourgie. mod w. 🚗 traine so 9 o en productiva ments et les ಮನೆತಿಸಲಾಗಿ <sup>(1)</sup> 23714 207 2 S partiert a A la on a. he retained by Part Ser. Sea nie, pas ca pi

commence: ; Man Gille St. TH SHUYE, A C: Ting Bill B. garder? II n SATIS AL SA traener: ce l'apparence f fair Fill ne le ab palmita à tane. Ce tres b

Cauperier.ce Gonne sa le profond de icity : pius d'angolase y Trente année chain et d'eu

## Cette littérature qui sut p

#### • Henry Canvain, Louis Noir et Frédéric Soulié tirés de Foubli. DAUL FEVAL Ponson do Terrail, Emile Gaborien.

ont été les premiers auteurs à figurer dans la collection « Classiques populaires » des éditions Garnier, avec le Bossa, Rocambole, Monsieur Lecol. tires célèbres. Aimé de son concierge, d'Eugène Chavette. c'était déjà plus rare. Cleude Cantegrit, directeur de la collébtion, fait maintenant resurgh des romanciers du dix-neuvières siècle aujourd'hui oubliés ou très peu connus. Henry Cauvain est une découverte Son roman policier, Mammaien Heller (1871), dont l'intrigue est située sons le regne de Louis-Philippe, est un maillon qui relie les cenvres de Gaboriau à celles de Conun Doyle Decor social bien plante. crime en a local clos a, détective prive menent son enquête par des deductions logiques, intrigue: concise et parfaitement construite, style d'une étonnante derie 2011 sobriété On lira Canvain avec average libre untéret avec platsir, en almera chaffain avec son bés son heros queique pen roman- Tres stroite lique, jeune philosophe de trente and bruie, consume par ale fea de la pensée ».

Fallait-il, en revanche, exhumer Surcouf, le roi de la mar, Louis Noir, premier tome d'une série de romane d'aventures écrits à la fin du fileneuvième siècle (l'auteur était le

populaire a la Loui saire Surcouf invraisemblab en inde, pu Egypte aux c Les exces d' plume preter qu'à s'emerre: viennent ces Mais le : Soulie est

qui fut toe d'

Jadis, au ca

L'auteur des s'est përdu d gène Sué-et qui est infose dent ! ast! Angleterre. Charles Ist & tires som Cha un style Spre forcing the facts
related the tennes
qual results force
membe rivels. S nance do test MELLER, 140



JEAN-JACQUES ROUSSEAU : les Réveries de promeneur solitaire. Dans une nouvelle collection, lancée par l'Imprimerie narionale : « Trésors des lettres françaises ». Texte présenté et commenté par Marie-Madeleine Caster, Illustrations de Louis Sala. Reliture en cuir rouge (379 p., 185 F). La même collection publie . Loren-zaccio, d'Alfred de Musser. Texte présenté et commenté par Bernard Masson. Illustrations de Pierre Bobillot (371 p., 195 F) et Jacques le Fataliste et son nard Masson. Illustration stative de Diderot. Texne présenté et commenté par Paul Vernière. Illustrations de Hugues Bréhat, (417 p., 190 F.)

ŒUVRES DE PREVOST. - Les volumes I et II comprennent Mémoires et esentures d'u e bomme de qualité, Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescent. Texues écablis par Pierre-Berthiaume et Jean Sgard, et le Philosophe anglais, texte établi par Philip Stewart. Six sutres vo-lumes sont prevus. (Presses universinaires de Grenoble, 460 p. et 666 p., 185 et 282 F.)

#### Essais politiques

DIMITRI T. ANALIS : Chypro « opération Anila ». — L'opération Attile, c'était l'attaque de la République de Chypre per les fonces aéronavales mrques, le 20 juiller 1974. L'anteur montre quel rôle ont joué l'OTAN et la C.I.A. dans cette affaire. (Ed. Anthropos, 207 p., 45 F.)

Societe CHOISIR: Viol, le procès d'Aix. — Ce livre, qui s'ouvre par un texte de Gisèle Halimi, intitulé le Crime, présente le compte rendu intégral du procès, qui eur lieu co mai dernier à Aix-en-Frovence. (Gallimard, coll. « Idées », 417 p.,

professeur à l'université de Rome

CROISADES. - Un choix des chroniqueurs arabes qui permettra aux Occidenteux d'appréhen-der la période des Croisades « de l'autre côné ». Textes recueillis et présentés par Francesco Gabrieli,

Traduit de l'indien par Viviana Pâques. (La Bibliothèque arabe. Sindbad. 405 p., 85 F.)

Histoire

CHRONIQUES ARABES DES

en poche

vieux nègre nommé Jupiter.

une histoire tout aussi extraordinaire

Folio Junior, Gallimard.)

Le misanthrope et le scarabée

OLIO JUNIOR réédite le Scarabée d'or. Le thème de cette nouvelle, tirée des Histoires extraordinaires, de Poe, est

connu. William Legrand, né à La Nouvelle-Oriéans, dans une vielle famille protestante, s'est retiré sur l'île de Sullivan, en Caroline du Sud, île quelque peu singuillere, qui convient à

ce misanthrope tout aussi singulier. Du sable et des broussailles

de myrte odoriférant pour seule végétation. L'Américain « Infecté de misanthropie », et « sujet à de malheureuses alternatives

d'enthousiesme et de mélancolle », a pour unique compagnon un

Un jour sur la plage, il découvre un scarabée d'une espèce

inconnue, et d'une couleur étrange, qui évoque l'or. A partir

de cet instant, l'attitude de Legrand change totalement : il

parcourt l'île en tous sens, murmurant des parcies incompréhen-sibles. Le scarabée l'a-t-il rendu fou ? Ou bien lui a-t-il indiqué

la piste d'un trésor fabuleux : la fortune enfin restituée de sea

ancâtres? Suspense minutieux, énigme chiffrée d'une précision Irréprochable, qui séduira tous les jeunes lecteurs.

Mais une rencontre plus étrange encore que celle de Legrand

et de eon scarabée donne à cette course au trésor, vue par

Edgar Poe. Une dimension inquiétante. Celle du style toulours

tiase et logique du nouveillete américain, et du trait grincant

du dessinateur Delessert Lignes oblongues, crânes nus, regards

\* LE SCARABEE D'OR, d'Edgar Allan Poe. Traduction de

Charles Baudelaire. Hustrations d'Etienne Delessert. Collect. Folio Junior. Gallimard, 96 pages, 3 F.

Parmi les rééditions : la Journée d'un journaliste américain

en 2899, de Jules Verne ; les Récrès du petit Nicolas, de Sempé

et Goscinny et le Voieur de chapeaux, de Jean-François Ménard.

Illustrations de Georges Lemoine. (Tous ces volumes chez

noire et perçants, les images de l'illustrateur suisse compo

OLIO JUNIOR réédite le Scarabée d'or. Le thème de cette

• LE PRIX DU LIVRE DE LETE 1978 a été décerné à Lau-rence Jyl pour son premier ro-man : « le Mari de maman », publié aux Editions Juliard.

L'ASSOCIATION DES AMIS DE

JACQUES CHARDONNE (1) publie, pour le dixième anniversaire de la mort de l'écrivain, son cinquième c Cabier Jacones Chardonne a. Sur le thème : « Chardonne critique ».

FLORENCE THOMAS.

donné au roman un caractère

Nourissier, de l'académie Goncourt, sur Chardonne parachèvent l'ensemble par un portrait amical et... critique. (1) Secrétariat général Mme Ginette Guitard-Auviste, 35, rue du Général Delestraint, 75016 Paris.

Mme de La Fayette (préface pour « la Princesse de Clèves »), Léon

Toistoi (préface pour « la Sonate à Kreutzer » et « la Mort d'Ivan

Ilitch ») et un article, oublié en

1955. sur « Les livres inutiles » — à côté d'un florilège, extrait des

œuvres, où l'on voit s'exercer la perspicatité et la malice d'un

homme doué pour les formules et sachant s'en servir : « Mauriac met le feu à tout ce qu'il tou-

che », Arland « une espèce de

malédiction surmontée s, Barres

. LA LANTERNE NOIRE, revue de critique anarchiste, publie dans son numéro de juillet un ensemble de textes sur le mouenternite de l'estat de la mou-vement libertaire espagnol (P. Bia-chier,' B. P. 14, 92360 Meudon-la-Forêt, 10 F).

Livre de l'été », un livre pour ferire. En effet, en plus de recet-tes, de descriptions de lleux, de plantes en l'entre de l'eux, de proverbes, des incitations à la lec-

grand format, sous une convernier numéro, des textes de Pierre Bonjut, Gaston Criei et Salvador Espriu, entre autres. (Samuel Tastet. B.P. 213. 75524 Paris Cedex 11-)

• LES EDITIONS THOT (maison récemment créée) publieront, en septembre, une anthologie de Xavier Forneret : . Sans titre et antres textes s. Ecrivain romantique, Forneret (1809 - 1884) fut redécouvert par les surréalistes. (Editions Thot, 6, avenue du Parc, 92170 Yanves.)

en bref

RAIRE DE LA MAISON DE LA CULTURE CORSE (5 000 francs) a été décerné à Etlenne Leca conservateur de la bibliothèque municipale d'Ajaccio, pour son livre & Corse p.

D'autre part, le jury a décidé de placer hors concours Angelo Rivaldi en lui attribuant un priz d'houneur pour s les Dames de

• LES EDITIONS LA PASTOU-RELLE viennent de publier sie Livre de l'étén, un livre pour

plantes, ce livre blanc sillustre s propose des espaces de repos où phoposo des capaces de lepus de le lecteur peut écrire ses réve-ries, relever des l'inferaires, noter des adresses ou des recettes. De vieilles chansons, des dictons, des ture et aux jeux donnent des aliures buissonnières à l'ouvrage. Des tinéraires préparés invitent au départ à pied, à chevat, en péni-che, à bicyclette ou en auto, par des voies où il fait bon flâner.

(Diffusion : Nonveau Latin, 124 p., 22,50 F.) LA REVUE POETIQUE VRAC, ture rouge, public, dans son der-

Si l'Angleterre m'était contée

# forie-Claire Bancquan la mémoire immédia

ine femme parle ##Ere munde

Ces mote-là : le colette de l'universe de l' Course de l'univer de la commandant de l of Continuent to S & Judent s ou se in terms of the latter of the TO SE STATE OF SE Cracune de a general and the same of the same in poste it s was a state of the # \*\*\* \*\*\* Chief Barry and Cans le monte Te mirute Towns to Marke

10 POR 999 ME 6535 to the contract of the contract of general and LINE DISTRICT OF Marie Bare Bare . Close Co. feet up & 7 2 2 PTOR to the restriction The state of the s the see favority to 15 **職機 開稿 利性 は**) PROPERTY. 脚 編 辞楽さま デ

. 1 10 to 10 forme 2 4 mg 31 33.333 in the design The state of the s electric description AND SECURE OF LABOUR 🙀 🌆 Bunda (27)

## CHARLES DOBZYNKI TELEWENT WHE DE L'ESSEVE

Marija er il bezer: Li de Steesie e policite en se in in the Bit Alexander ಾ.ಎ ಎಂದ ಚಾರ್ವ 20 -552 EE 1 M. 12 2124 عدد المالية يشتا ند المالية and the state of 

man margarity of the little

HUEET & A STATE OFFICE PARTIES OF 1.10 ; 21

phètes de histrot et propage les c bobards » triomphalistes, où

Cette littérature qui fut populaire frère du journaliste Victor Noir, qui fut tué d'un coup de pistolet par Pierre Bonaparte, cousin de Napoléon III) et qui figuraient, jadis, au catalogue du «Livre

populaire » à 65 centimes chez Fayard ? Louis Noir jette le corsaire Surcouf dans des aventures invraisemblables et fastidienses en Inde, puis à Paris et en Egypte aux côtés de Bonaparte. Les excès d'imagination et de plume prétent plus à sourire qu'à s'émerveiller comme le voudrait Claude Cantegrit, et deviennent très vite ennuyeux. Mais le retour à Frédéric. Soulié est une bonne chose.

L'auteur des Mémoires du diable (mort prématurément en 1847) s'est perdu dans l'ombre d'Eugène Sue et de Paul Féval, ce qui est injuste. Les Deuz Cadavres (1832), roman historique dont l'action se passe en Angleterre, de l'exécution de Charles Isr à l'incendie de Londres sous Charles II. raconte dans un style apre et violent la rivalite des partisans de Cromwell et des partisans des Stuart. Frédéric Soulié abominait la rovauté. Héros fatal, passions déchaînées, enlèvements de cadavres, amples descriptions de foules en furie, c'est toute la frénésie du roman noir « gothique » qui revit ici, sur fond d'événements réels, arrangés à la conve-

**★ Editions Garnier, MAXIMILIEN** HELLER, 200 p., 36 F; SURCOUF, 434 p., 44 F; LES DEUX CADAVRES, 364 p., 46 F.

nance du feuilletoniste. - J. S.

Mais, une fois encore, le livre va changer de direction, tout en maintenant son exubérance imaginative. D'une vision apocalyptique de l'histoire, nous allons tomber dans l'allégorie pure sous couvert d'un récit de vampire. Dans l'étrange petite fille à laquelle se voue le chevaller revenu de ses mis-

#### par Jacqueline Piatier

sions, comment ne pas voir un symbole de la création litté raire qui se repait du sang d'autrui ?

Que fait-il d'autre, îci, Pierre-Jean Remy, que broder sur œuvres qui ont échauffé son imagination, que reprendre laurs motifs an les insérant dans une trame assez lâche pour satisfaire son envie de décrire dans la forme la plus convenue des clairs de lune, des nuits d'orage, des chevauchées tantastiques, la poussée de la mandragore sous les gibets et les cent actes de la tragi-comédie du désir?

ES Nouvelles Aventures dressent comme un monument baroque et fou à la gloire de la littérature, de ses affres, de ses délices. Parti du dix-huitième siècle, qui lui sert longtemps de pâture, Pierre-Jean Remy le déborde

C'est sa propre histoire qu'évoque Marie Gatard, dans ia

Guerre, mon père, récit tendre

et cruel, dont elle ne pouvait pas

se délivrer avant aujourd'hui.

A dix ans, la petite Marie est

invitée à jouer, avec une autre

enfant, chez une institutrice, qui

déclare, en la désignant : e 17.

faut être gentille avec elle, son

papa vient d'être fusillé par les

C'est de cette façon qu'elle

« En une seconde, je me dis :

Qu'on ne s'occupe pas de moi.

» qu'on ne me touche pas, ne pas » lacher devant des étrangères.

» Ne pas montrer pour qu'on

» s'installe une sorte d'absence.

Je bouge, je vois, j'entends, je
 hume, mais je ne pense presque

s plus. Ce qu'il advint à ce mo-

» ment précis? Tout et rien

> C'est sans doute là que j'ai

s commence, sous anesthésie, à

Cette grande pitié

pour les adultes

Nature à soi-même, c'est se dur-

cir, c'est savoir d'un seul coup

se refermer sur le secret de l'in-

terieur, c'est ne rien livrer de l'es-

sentiel offrir aux autres un vi-

eage lisse et clos qu'ils n'auront

petites filles de silence. »

» naîpre à moi-même. »

an'ajoute rien. Instantanés

Allemands. >

apprend son malheur.

vers la fin très largement, puisqu'il nous met nez à nez avec Virginia Woolf et son Orlando, dans lequel vont se confondre, pour artini disparaître comme dans un songe, ses principaux protagonistes, le chevalier, son biographe, Sandra et même l'auteur, qui, après tant d'avatars, ne sait plus du tout qui îl

Orlando est donc ici la référence majeure. Une raison de se reporter à ce délicieux roman où le personnage qui a recu de Shakespeare le droit de changer de sexe traverse aussi les siècles en donnant, avec la plus exquise fantaisie, ses réflexions sur l'histoire, la littérature et la situation critique de la femme quand elle se méle d'écrire.

Les Nouvelles Aventures du chevalier de La Barre emprunte à Orlando sa structure et maints détails dans son déroulement. Mais Virginia Woolf touche d'un dolgt léger ces thèmes que Pierre-Jean Remy porte à l'incandescence, sans crainte de lasser le lecteur ou de lui faire hausser les épaules. C'est que lui-même s'enivre des débordements que procure l'imagination créatrice à travers les productions de l'art. Cette ivresse-là - réve ou cauchemar, - son livre foisonnant la communique tandis que s'esquisse, en outre, à travers lui, un admirable « Génie du lieu » de l'Angleterre.

\* LES NOUVELLES AVENTURES DU CHEVALIER DE LA BARRE, de Pierre-Jean Remy, Gallimard, 336 p., 49 F.

#### roman

- DEDETSTEE DE ME

25,3745 के विकास करते

ated a entagger

## L'enfance et la guerre

(Suite de la page 11.)

l'interrompre en son cours pour montrer les éléments dont elle est constituée. Le fantastique, si on l'utilise, il faut que

subtilement il vienne détraquer le réel. Le picaresque a besoin d'un héros, justicier ou révélateur, armé de fortes convictions.

sentimentale ou morale du chevalier de La Barre, à l'éveil

de sa pitié devant Judith la petite prostituée, à sa traversée

de l'amour avec Belinda, car cette fois le séducteur est

séduit autant que comblé, jusqu'à ce que la belle périsse

acérée par les chiens que son père a lancés à sa poursuite.

Guère sensible non plus à sa conversion à la religion de

Presque, ou gothique se cherche dans ce livre qui accumule tant d'outrances. Traitées d'abord avec cynisme,

leur ton s'enfle peu à peu jusqu'à une romantique véhémence.

Et l'on pense à une sorte d'épopée rougeoyante du mai, où

l'auteur, usant de violents contrastes, montrerait la pourriture

intérieure et la sordide misère qui se cachent sous la surface

UELOUE chose d'autre que le roman-feuilleton ou pica-

la haine, quand il devient le disciple de Francion.

Or je crains qu'on ne soit pas tort sensible à l'évolution

E prière d'insérer présente le livre comme « un sacré

roman d'aventures ». A voir I L'aventure, pour qu'elle cap-tive, il faut s'y livrer pieds et poings liés. Il ne faut pas

■ L'inguérissable malheur d'avoir été écolier vers 1942.

scintillante d'une société polle.

POUR toute une génération qui a connu dans son enfance la guerre et l'occupation, l'heure est venue des bilans. Beaucoup s'aperçoivent que ces années sombres, qu'ils croyalent peut-être avoir un peu oubliées, ont, en fait, marqué toute leur vie et forgé leur destin. Un roman, un récit, évoquent cette mainmise de l'histoire mondiale sur les histoires particulières, et l'inguérissable malheur d'avoir été écolier

Le héros de la Soutane, roman de Sylvain Reiner, est un jeune juif parisien, qui mène, au commencement de la guerre, une existence banale. Il va au lycée, et ne quitte guère sa famille, comme c'était l'usage en ce temps-là Sans être riches, les lendemains n'ont rien pour les effrayer. L'occupation commence par passer presque mapercue aux yeux de la mère, qui, avec une sorte de myopie, continue de vivre dans son appartement, son chiffon à poussière à la main. Le père, faible et beau parleur, est résolument optimiste et croft à une issue heureuse du conflit. Seul, Michel a les yeux ouverts, et il insiste pour que les sieus cherchant un abri. Ils s'y résoudront à la dernière extrémité, et se retrouveront avec bien d'autres dans une petite ville de province, où la mère, arrachée à ses habitudes, geint toute la journée, tandis que le père joue les pro-

• Henry Cauvain,

Louis Noir et Frédéric

Soulié tirés de l'oubli.

PAUL FEVAL, Ponson du Terrail, Emile Gaborian, ont été les premiers au-teurs à figurer dans la collec-

tion « Classiques populaires » des éditions Garnier, avec *le Bossu*,

Rocambole, Monsieur Lecol.

titres célèbres. Atme de son

concierge, d'Eugène Chavette,

c'était déjà plus rare. Claude

Cantegrit, directeur de la collec-

tion, fait maintenant resurgir

des romanciers du dix-neuvième

siècle aujourd'hui oubliés ou très

peu connus. Henry Cauvain est

une découverte. Son roman po-

licier, Maximülen Heller (1871).

dont l'intrigue est située sous le

règne de Louis-Philippe, est, un

maillon qui relie les œuvres de Gaboriau à celles de Conan Doyle Décor social bien planté,

crime en « local clos », détective

privé menant son enquête par

des déductions logiques, intrigue.

concise et parfaitement cons-

truite, style d'une étonnante sobriété. On lira Cauvain avec

intérêt, avec plaisir, on aimera

les malheureux trouvaient leur consolation et leur espérance.

Cependant, le danger grandit et se rapproche de jour en jour. Michel n'arrive pas à convaincre sa famille de fuir plus loin encore, et de se cacher mieux. Désespéré, il envisage de se sanver seul : de toute la force de sa jeunesse, il veut vivre. Ses parents et sa sœur seront, en effet, déportés. Le voilà seul ; il doit son salut à une soutane dont il s'affuble, et qui lui confère l'immunité. Mais cette soutane n'est pas seulement un déguisement ingénieux : elle l'entraîne à jouer son rôle de prétre, et avec une intrépidité mi-théâtrale, mi-charitable, il se rend sur les quais de gare où se les juifs dans les trains, et il brandit son crucifix en prodiguant les encouragements et les bénédictions aux condamnés. Parfois, grâce à l'autorité que lui confère la soutane, il parvient à sauver un enfant. À la fin de la guerre, Michel ne retrouve pas sa familie. Il n'a plus rien, plus de vie, pas d'avenir, pas de projet, aucum gout a commencer quoi que ce soit Mais Il lui reste la soutane, qui l'a sauvé, à qui il doit d'avoir été utile aux autres. Comment la garder? Il ne voit pes d'autre sens à sa vie que de devenir vraiment ce dont il avait pris l'apparence. Ce prêtre a-t-il la foi ? Il ne le sait pas hil-même ; mais toute sa vie de dévouement se passera à mériter cette sou-

Ce très beau roman, riche d'expérience et de douleur, donne au lecteur le sentiment profond de tout le poids du temps..: plus de trente années d'angoisse y sont contenues. Trente années d'amour du prochain et d'oubli de sol.

# lettres étrangères

#### Robert Stone et le mal de vivre américain

HER, l'Amérique avait mai au Vietnam. Aujourd'hui sa jeunesse, ses institutions lui font mai. Les écrivains le disent et le crient avec plus ou moins de bonheur. Robert Stone, enfant de Brooklyn, est devenu dans la jungle asiatique un excel lent reporter. Le voioi aujourd'hut romancier. Dans le maquie touffu de la contre-culture, son premier livre traduit en français, exprime, enfin, la recherche d'une éthique cohérente. Les écrits d'un Bukoweki, d'un Selby (1), disent le mai américain comme une fatalité qui frappe aussi bien les marginaux que ceux confortablement install

tisé de la consommation. Le roman de Stone, en revanche, en démonte savamment le mécarisme, comme celul d'une bombe à retardement, et en dévolte avec maitrise, l'ampleur si-

pourri. Et nous dit un personnage cutant, à la fois reportage et roman. - Le monde sucdécénérescence et le meurtre. Nous sommes dens fåge des ténèbres. - Les hommes et les femmes décrits par les loubards débiles de Selby, encore moins les ivrognes

plus le pouvoir de bouleyerser, jamais. « Adultes, métiez-vous des pettles filles bien élevées, des En un instant, Marie a perdu le droit à l'enfance. Elle est au cœur de la guerre. Elle soit. Que sait-elle? Le sens de la vie de son père, résistant. Elle comprend tout des conversations à voix chacun d'entrebasse, qu'on n'entend pas, elle comprend les visites hâtives d'inconnus, les rendez-vons tardifs, les tiroirs que l'on vide en vi-

tesse, les papiers qu'on brûle. « On est fait des cliches de son époque : à la mienne sévissait encore la veuve tabernacle, l'orphelin méritant et l'enjance heureuse, a Autour de l'enfant noué d'horreur, les dames d'âge continuent à répéter : « A cet âge-là, ça ne se rend pas compte. 3

« Que leur répondre — un si petit corps, — je ne pouvais dire de choses assez violentes pour les éclairer; de toute façon, je sapais ces choses si énormes qu'elles no passeraient pas ma gorge, à moins de les transformer en un hurlement filitorme exce ment long. Mais on n'attendait pas cela des entants de mon âge, et peut-être alors qu'on me soignerait. Mieux donc valait rester à la frontière, faire « comme si », m'en tenir au devoir d'insouciance / >

Poème d'amour et de mort, chant profond, l'admirable récit de Marie Gatard n'a de précédent, dans notre littérature, que chez Inès Cagnati, qui, elle aussi, lence et dire l'abominable douleur des enfants, et cette solitude radicale de ceux qui doivent faire semblant d'être encore petits pour ne pas priver de leurs illusions les grandes personnes. La les adoltes cette commisération qui seur brise le cœur est toute là, dite avec une déchirante vaillance et une simplicité qui devraient nous ouvrir les yeux.

#### JOSANE DURANTEAU.

★ LA SOUTANE, de Sylvain Rei-ner. Albin Michel, 416 p., 45 F. \* LA GUERRE, MON PERE, de Marie Gatard. Mercure de France, 144 p., 36 F.

dana le paradis

Le monde est

mmes faibles... -, pérés de Bukowsid. Ce qui leur arrive

\* Dessin de Berénice CLEEVE nous, Ici, et maintenant, dans les conditions d'une guerra traumatisante et perdue, dans l'absence d'un projet de vie réellem constructif, engageant à la tois le cœur, l'intelligence et l'esprit,

Les héros de Stone, jeunes combattants, reviennent d'Indochine, précédant de peu le raz de marée des réfuciés terriflés nar l'utopie totalitaire et sangiante qui s'installe à Saigon, à Phnom-Penh. Ce sont des garçons plutôt bien. Ils jouent aux échecs et au go, lisent Nietzsche et Rimbaud, sont de vrais pacifistes, sans pathos, sans amphase. Qu'est-ce qui les pousse alors vers la délinquance ? Converse, journaliste doué et sensible, confie, par pur ennui, à son ami Hiks un colle d'héroine. Hiks, malgré ses réticences accepte de remettre le poison à l'épouse de Converse, anthropologue en chômage, ouvreuse dans un cinéma pornographique en Californie. Converse doit les rejoindre aux Etats-Unis, mais, à son retour, il ne trouve que d'étranges détectives corrompus qui s'emparent de lui après avoir découvert le manège de ces trafiquants

Une course tolle s'engage à travers les villes de la côte puest à travers le désert du Mexique : paysages hallucinants transfigurés par la drogue, de tempe à autre la fulgurance d'un instant innocende désir. Vite la violence, le meurtre, reprennent le dessus. Maigré (ou à cause) du côté dérisoire de ces personnages chétifs et perdus, l'aventure finira tragiquement dans le sang.

On lit le livre de Stone comme un roman policier à thèse (peut-être un peu trop) qu'aurait écrit un Erich Maria Remarque vivant aujourd'hul. Le découpage est habile, le style rauque, haletant, la traduction inspirée. Combien on almerait, cependant, faire connaissance avec l'autre Amérique, celle qui ne démissionne pas devant la débacié, devant l'éclatement des valeurs : Celle où les Cassandre qui s'appellent Maller, Kerouac ou Capote seraient

EDGAR REICHMANN.

1) « Le Monde des livres » du 23 sept. 1977 et du 20 janv. 1978. \* LES QUERRIERS DE L'ENYER, de Robert Stone, roman aduit de l'américain par Michel Pétris et Marie Kalt, éd. du Sagit-

#### < Mini-passeports > DOUL mini-liberté

Un roman hongrois collectif.

ANS les pays de l'Est européen, plus encore qu'ail-leurs, peut -être, les jeunes aiment voir du pays et rêvent de contrées inconnues Les choses étant ce qu'elles sont, il ne leur est pas facile, comme le faisaient jadis leurs pères et grands-pères, d'aller voir le monde avant de décider ce qu'Es feront de leur

Le « mini-passeport » (1), accordé à tous en principe, leur donne pourtant le moyen d'aller explorer les pays de la communauté socialiste sans autre formalité. A l'exception de l'U.R.S.S., qui entend bien conserver totalement le contrôle de ses frontières et n'accorde les visas on avec parcimonie aux touristes individuels.

Un adolescent hongrois, Laszlo, part donc en vadronille, après nous avoir fait découvrir la vie quotidienne d'une famifie provinciale hongroise, les différentes couches de la société et les rapports humains quelque peu différents des nôtres, Laszlo n'a oas l'esprit plus frondeur qu'il ne convient, mals son regard juvénile nous restitue un monde où les mini-libertés remnlacent la liberté tout court. La voix gouailleuse de ce petit débrouil-lard sonne juste. Si différent de nos jeunes, Laszlo leur ressemble pourtant comme un frère, et, parce qu'il ne supporte pas le monde des aduites, il décide en fin de compte de sauter le mur comme son père, après nous avoir emmené en voyage en Roumanie, en Yougoslavie, en Pologne, en Ichécoslovaquie et en Allemagne de l'Est.

Il s'agit, nous dit-on, d'un ouvrage collectif. Tybor est le pseudonyme de l'écrivain qui nous offre cette tranche de vie savoureuse à partir de différents témoignages. Nous ne saurons pas en revanche ce que Laszlo a fait de sa vie. Il est à parier qu'après avoir explore le monde il sera, si cela lui a été possible, rentré au pays.

AMBER BOUSOGLOU. (1) Mini-passeport, de Tyber. Le Seuil, 1978, 189 p., 39 F.



CASTILLANE D'ESPAGNE Choix at traductions d'Annie Seleger

C. Alvarez - J. Alvarez - de Azua - Batilu -Camero - Cerjayal - Delgado - de Biedma Gonzalez Goytisolo Grande Lopez
Alvarez Marco Martinez Sarrion Meix
 Moron de Ory Panero Pariente Rodriguez • Santana • SotoVerges • Ullan • Yalente • Vasquaz Montalhan

Paísie 1, 110 res de Cherche-Midi 75066 Paris

GRAPHIREL - 33, rue de la Colonie, 75013 PARIS

TIRAGE

OFFSET

son héros quelque peu roman-tique, jeune philosophe de trente ans, brulé, consumé par « le feu de la pensée ». Fallait-il en revanche, exhumer Surcouf, le roi de la mer, de Louis Noir, premier tome d'une série de romans d'aven-tures écrits à la fin du dixneuvième siècle (l'auteur était le

\varTheta Quand la « Terreur

d'Etat » s'identifie à la

Nétrange libelle, qui tranche avec les ambitions

derniers temps, vient d'être

publié à Bordeaux. Son titre a

été emprunté à Marcel Du-

champ : la Politique mise à nu

par ses célibataires même. Ce

texte, selon l'avertissement qui

l'accompagne, a circulé sous

d'autres titres : Soupenirs de

la maison des morts; Introduc-

tion brève au libertinage mo-

derne, le Point d'explosion du

particularité : ce libelle est ano-

nyme, mais on soupconne Jean-

Michel Michelena — qui avait

publié, en 1976. C'est une grave

erreur que d'apoir des ancêtres

forbans (1) et, en 1977, Du dépe-

çage comme de l'un des beaux-

arts — d'être aussi l'auteur de

L'éloge

du libertinage

D'emblée, le ton séduit et sur-

prend : « La politique est le

bonheur moderne. Tous les enthousiasmes décus, elle seule

aura mênagé, encore, quelque place — terrible — à l'extase

publique. > Ce ton dissimule,

sous une apparente froideur, des

élans passionnels, notamment la

haine qu'inspire notre époque à l'auteur. Car celle-ci est mar-

quée, dit-il, par le triomphe

général de l'Etat (2). Elle porte

aussi la trace du mépris de soi-

même, où se complaisent nos

contemporains. « La vieille dispo-

sition au sacrifice autrefois seu-

lement mobilisée par les effrois

et les ravissements du surna-

turel, devait, ainsi, depuis le

commencement des sociétés poli-

tiques... se pouer toutours davan-

tage à l'Etat. > Dans l'attitude

soumise qu'ont prise « les vic-

Le Monde

la Politique mise à nu.

littéraires médiocres de ces

« Raison pure ».

Un célibataire

met à nu la politique

l'auteur voit un résumé tragique

de notre époque. « Si l'on peut...

reconnaître le degré d'empoison-

nement de tout l'organisme so-

cial et intellectuel d'un monde à

ce que peut avoir de têtue son

attitude sacrificielle, alors ce

monde appelle un diagnostic

Abusés par les funestes « idéo-

logies de la bien/aisance », nos

contemporains croient trouver le

bonheur dans cette e servitude

voloniaire », que dénonçait jadis

La Boétie, précurseur des cri-

tiques modernes et radicales du

pouvoir. Le paradoxe veut qu'ils cherchent leur salut, leur sécu-

rité, leur « rédemption » dans ce

qui sanctionne leur perte, car le

monde où les enferme l'Etat est

une « maison des morts » : le

domaine de l' « abstraction géné-

ralisée ». La logique de l'Etat

requiert un a homme abstrait >.

qui tienne « dans la sphère du

pouvoir le rôle du signe moné-

tatre dans la sphère de la circu-

A notre époque, « tout conspire

à l'abstraction de celles-là mêmes

de nos expériences qui pourraient

être les plus singulières »; « la

Terreur d'Etat : s'identifie à

fin, l'éloge du libertinage,

entendu comme le refus d'obéir

et comme l'affirmation de la vie :

de ce cortège d'émotions, de

desirs, de passions et de sauva-

geries. Dans un autre texte (3). le même auteur évoque, à propos

de l'émeute, « la belle férocité de

(1) Voir € le Monde des livres s du 6 avril 1976. (2) Le revue la Guerre sociale traite sussi la question de l'Etat dans son deuxième numéro (2, rue Wurtz, 75013 Paris, 10 F).

(3) Intitulé « Ce qui danse dans désastre », ce texte figure dans numéro 6 de l'Injure sociale B. P. n° 63, 75722 Paris Cedex 15,

\* LA POLITIQUE MISE A NU

PAR SES CELIBATAIRES MEME, Jean-Paul Michel, B. P. nº 4, 33637 Bordeaux Cedex, 56 p., 15 F.

FRANÇOIS BOTT.

L'auteur de ce libelle fait, à la

« la Raison pure ».

essai

histoire

la parution de l'étude de

Philippe Arlès sur «L'en-

fant et la vie familiale sous l'An-

clen Régime - (Editions du Seuli).

l'enfant naissalt comme « objet

d'histoire » : à peu près à la

même époque, l'école française

prenaît le patient défrichement

des registres de l'ancien état

civil, afin de reconstituer,

paroisse par paroisse, la compta-bilité de la vie et de la mort

dans la France des dix-septième

et dix-hultième siècles. Depuis

ces travaux pionniers (surtout à

partir des années 70), histo-

riens et ethnologues se bouscu-

lent ferme autour des lits clos et

tionnelle. A l'évidence, ces livres

témoignent de la place prépon-

dérante que l'enfant et la famille.

enleux de société, occupent dans

les stratégles entrecroisées de

l'Etat et des entreprises : «Mam'zelle Cilo», une fois de

plus, est blen fille de son temps.

Avec le livre de la collection

Archives », al justement inti-

tulé *Entrer dans la vie*, Jacques

Gális Mireille Laget et Marie-

France Morel nous donne un

travali « cousu main » sur l'his-

toire de la petite enfance dans

la France du dix-septième au

dix - neuvième slècle qui mérite

Voici des chiffres d'abord, dont

la brutalité se passe presque de

commentaire. Dans la France des

années 1700, l'on dénombre

(Suite de la page 11.)

suite d'épées, sans cortège de ju-

pes, par qui personne n'avait été

offensé, de qui tout le monde

Et, en dix-huit pages, le por-

trait en pied du roi jeune, point

si malveillant qu'ont voulu le proclamer des académiciens à la

fois postérieurs et inférieurs, en

fin de compte infiniment nuancé,

avec de délicates perfidies et des

L'État centralisateur

L'histoire, pour Lavisse, c'était

encore et surtout la formation de l'Etat centralisateur et « absolu »,

la politique gouvernementale ;

d'où cette construction trop rhè-

torique et trop dominatrice : le

gouvernement économique, le gouvernement politique, le gouvernement de la société, de la

religion, de l'intelligence : comme

si tout partait d'en haut ! Au-jourd'hui. l'on tendrait plutôt à

voir « par le bas », quitte à re-

monter ensuite vers les sommets

de la prétendue machine. N'em-

pêche que l'histoire économique

est dejà en place en 1711, que la

société apparaît tout entière dans

ses quatre groupes principaux.

même si le petit peuple (alors

tendresses secrètes.

avait reçu des révérences... »

« Mazarin, un étranger, sans

de toucher un large public.

des berceaux de la France tradi-

Deux Pokistanuis, Mid. Mas-kin Michammad et Younis Mic-hammad, interpoles dimanche name de la poste francèse de remine au poste francèse de Radicuel. Moseller, out été inculpte, mer-Moseler, one to par M. Bernard free: 25 pullet, par M. Bernard fromas, jure d'inseruction à Sar-registrines (Mosellet de some requerines (Moselle) de s'entre usate de faux, usage de fimiliers conversits et aude directe pour presider la circulation irregulière getrenners en France t. et

Alors qu'ils essayaient de pas-ser la frontière, lis transportaient dans leur voiture trois cent neur faux permis de conduire pakistafour permis de conduire parata-nais, dont quatre étaient déjà etable au nom de ressartissants de Pakiston, ainsi que trois vali-se appartenant à trois ressartis-Les deux hommes, dont l'un

maraille comme chauffeur inte-maire à l'ambassade du Kenya a Paris, ont avoue que cos faux deciments, fabriqués à Sarrelles, st prossierement imités, pulsque couleur verte alors que ira permis de ce pays sont blancs etatent vendus de 500 F à 706 F a des Pokistanais qui, ensuite, pouvaient les faire valider dans prefectures françaises. Ils out ants du Bangladesh arrivatent par arten à Paris, munis de visas tours i que et étalent transportés en Allemagne fédérale en unique moyennant une somme de 2000 F l's passaient-la-frantière al-minde en fraude, hors du remoule, et étaient repris ensaile mouses la contra par les convoyeurs qui condui- sous la coordu

TATTO LA MAN

eroles.

BE & PROPER quartier de Co

Troje kutive complicité du également Acce croix des O les Rott Marie Marie de la company de l expects du mond surface. rate & stee SP:

I'm Males.

La mine de

avoir pris l'unit dans faquelle m inspire. Christial moment du l'a ics policier, a le la mort en se o arec une lane o se sest pai ser Deta il 9 a Christian Visigi **une talle dans** t

# Quatre malfaiteurs ont été at

De notre correspondant région

de taux conces un ave seuse estate le certre de la voltage d'un re-prir de justice prominats are de trente-deux ans. Christian Visin-

g justi 1915 gualiffea Tr Ragie-Car richt Grane sin

faux billes jourt to 1841 des Tabelles 可述性 编辑 er derme aratest &

du B.H.P. mus materials a und diago Les quatre : transferis journ

n Mecon secur d instructed: première inferi sicie de faux i qu'il all de à co LISTE dull allan sien recte en de

saient ces collentes jusqu'aux central de répre-cies industrielles d'outre-Rhin monnais (l'aire)

# saisis i Lyon

Total - To service triplemen de Loon In orrier regional de poice indicate de Loon a reside, moral de control de saines de pois importantes saines de fouse moral de france de fouse billes de los transes de fouse de fouse billes de los transes de fouse de fouse de fouse de la control de la co

DE FAUX PERMIS DE CONDUIRE

ser apparteriant à tros remaients sants du Bangladesh qui venaient de pueser la frontière à pied et qui mauraient pas encore, seion les enquêteurs français, été interpelles par la poixe allemande.

interpellation po

## ADMISSIONS A L'ES.L

Ecole Supérioure Ehre des Sciences Commerciales Applique gai Failippe. Juan.
Lavers Deniel.
Brighte, Labers V.
Syviel. Labers Caccess British. Labers Caccess British. Labers Caccess British. Labers Caccess British. Labers British. Labers Labers Labers Labers Labers Labers Labers Labers Cacces Labers Guy. Lacu.
Labers Vincent. M.
Meignin Ollylet. Labers Cacces. Matherin Cacces. Microra. Microra

Alemandre Philippe. Ainlet Xatler, Auffret Annie, Bernels Frantler, Auffret Annie, Bernels Frantoles, Bassi Benoit, Bayle Beart,
Becquart Louis, Beerens Patrick,
Betyer Pierre, Bennatan André,
Bequart Jean-Luc, Borger Fierre,
Bethier Philippe, Bestis Frie,
Bossut Florence, Botton Brezo,
Bouchard Eric, Boucher, Cathetine, Bourinet Elisabeth, Boursier François, Boyer Jean-Francols, Branchet Alain, Brizon Eric,
Brondello Jean-Luc, Broques Inniel, Broyet Gilles, Brancheman
Marie-Christine, Buchet Jacquis,
Brunel Philippe. Canfrere Jean-Prancos.

Canfrere Jean-Prancos.

nescon Genevière. Capitaina
nescon Genevière. Capitaina
ne-Claude. Carre Philippe. Casitain
telain Jean-Christophe De Casitain
telain Jean-Christophe De Casitain
telain Jean-Christophe De Casitain
telain Jean-Christophe De Casitain
Cavallies Serge. Cécilion January
Prancola Chabrilliae Christophe
Prancola Chabrilliae Christophe
Anne. Chekroun Karin, Chrosice
Prederic, Clais Arnaud, Christophe
Relitie. Colomb Bruno. Cottenan
Brighte. Courbon Bruno. Cottenan
Tautt Françoise. Courbon Bruno.

Daldoul Fancolse. Courbon Bruno.

Daldoul Fancolse. Courbon Bruno.

Daldoul Fancolse. Courbon Bruno.

Con Jein.

Daidoul Faouri, Danious Addition Jein.

Daidoul Faouri, Danious Addition Jein.

Jaide, Dassonville Christophe, 198
trier Laurent, David Mane, Dee J.

Coster Denis, Deligitas Christophe, Deligitas Christophe, Deligitas Christophe, Deligitas Christophe, Deligitas Christophe, Diligitas Christophe, Diligitas Daniel, Dombret French, Dolligez Daniel, Dombret French, Donardan Catherine, Sarging, Daniele, Donardan Catherine, Sarging, Daniele, Dumont Brights, Deprise Christophe, Deligitas Deligitas, Parise Martine, Faure Maria-Christophe, Parise Martine, Faure Maria-Christophe, Perising Christophe, Perising

rigiler Jean Bank Height Bruno: Grand er, Gertral Bruno: Grand er, Gential Marc, de Grand de Grande Vital Grand den Palantale, de Book pp. Grandale, Grand pp. Grandale, Grandale Jean Edouard, Brossaid e. Guelem Jocelya, Grid-Maude, Guille Thierry, Bernard, Guyer Catho-Arnon de la Giclaie Heres, Eruno, Henniquan, Co-Huard, Patrick, D'Rhase, in, Bustiertin

Huguenin

minei de par le premier è qualifida en à ringli del prur le mei i rois le ra-

un und Michigan

#### spalement reconnu se livrer à un train de main-d'œuvre, entre le Bangladish et la République ledé-

#### Elle est consacrée à la quraie grandeur du dix-septième siècles. Pour Lavisse comme pour le philosophe Cournot (bien ou-

UN LOUIS XIV RÉPUBLICAIN de pages demeurent prodigieuses de lucidité et d'intuition, comme celle qui clôt le premier tome.

blié), cette grandeur réside dans

« la révolution des mathema-

Eques > — redécouverte depuis par Pierre Chaunn — et toute

l'accélération scientifique qu'elle

entraîna coudain, après des

siècles de quasi-stagnation. Au-

près de cela, « les querelles reli-

gieuses et les combinaisons de

la politique »... sont « choses mé-

diocres et à peine perceptibles ».

quait donc principalement le dix-

septième siècie, ce que personne

n'avait vu, « excepté l'Eglise,

avertie par l'instinct de la conservation, et quelques très

rares esprits ». Et de conclure par

ces mots admirables : « Tout le

monde ne le voit pas encore au-

jourd'hui. Il faut du temps pour

que retombe la poussière et

s'éteigne le bruit soulevés par les

évênements de surface où se

un nouveau bestiaire

RIGHT D'ARONNEMENT

es deux infinis mar-

siècles (sources importantes de

l'enlance) condamnent les gestes

traditionnels de l'élevage des

petits entants, et les présentent

comme des pratiques malsaines,

dangereuses ou immorales :

comme si seuls les médecins

en « mission » dans les cam-

pagnes arriérèes pouvalent dic-

ter le bon et le bien et se

devaient d'interdire aux matrones

et autres guérisseurs l'approche

de l'accouchée el de son nou-

veau-ne. Textes à l'appui. 1es

vie (1) analysent subtilement

le « théâtre » de la naissance et

la socialisation de l'enfant dans

- obscurentistes - méritent d'être

étudiées pour elles-mêmes, sans

parti pris ni nostalgie. Finale-ment (et c'est là l'apport le plus

teur a le sentiment que les

Apolity d'autrefois n'étalent pas

dans leur grande masse, des

rents terribles ou néoligents:

qu'ils aimaient sans doute leurs

rejetons, mais différemment de

nous, avec un autre regard et

une autre culture, face à l'adver-

sité, à la fréquence de la mala-

die, de la mort, du mauvals sort,

\* ENTRER DANS LA VIE.

ANDRÉ ZYSBERG.

prouvent que ces pratiq

France traditionnelle: ils

d'Entrer dans la

par J. Gélis, M. Laget et M.-F. Morel. Gallimard-Julliard, coll. « Archives », 246 p., 19,50 F.

a Naissances et enfances dans la France traditionnelle ». Présenté

(1) Le livre de l'ethnologue Prançoise Lour sur le Jeune Enjant et son Corps dans le médeine traditionnelle (Flam-

marion), qui vient de paraire, donne également une étude sug-gestive sur l'éducation popu-laire de la petite enfacce.

NAITRE AUTREFOIS

trente-cinq à quarante naissan-

ces pour mille habitants (soit un

taux du tiers-monde d'aujour-

d'huil : mais sur quatre enfants

qui naissent en moyenne dans

chaque famille, deux seulement

atteignent l'âge adulte, assurant

tout juste le remplacement des

générations. Les reletons des riches ou des puissants ne sont

guère plus épargnés par la

du dix-huitième siècle, et les auteurs auraient pu citer l'exem-

ple des enfants légitimes de

Louis XIV : un seul survivant

parmi les six enfants du Roi-

Certes, les auteurs soulignent

qu'il faut tenir compte des fortes

disparités régionales (les taux

de survie des enfants neuvent

varier du simple au double entre

les bas-fonds malariens du Lan-guedoc el la Normandie) ; mais

d'un bout à l'autre du pays (et

de ('Europe I) les causes essen-

tielles de ce « massacre des innocents » demeurent iden-

tiques : absence à peu près

totale d'hygiène, virulence des

fièvres et des maladies infec-

tieuses (surtout la variole) et

aussi troubles digestifs dus à la

mainutrition. A tout cela, il faut

encore ajouter la surmortalité

des nouveau-nés des villes

lorsqu'ils sont mis en nourrice

et celle enfin des enfants aban-

donnés sur la carreau des cime-

tières, le seull des églises ou

(zu mieux) glissés furtivement

dans les tours des hôpitaux

peu étudié) est sacrifié; et les

paysans sont là, ainsi que, trente

ans avant Porchnev et quarante

ans avant Mousnier, les révoltés

populaires admirablement dé-

crites et comprises.

Solell et de Marie-Thérèse.

camarde du moins luscu'à la fin

pour « enfants trouvés ».

données statistiques disent donc

crûment l'environnement tragique

de la petite entance, et les

auteurs remarquent que, « ¡usqu'à

l'aube du dix-neuvième siècle.

la vie d'une temme mariée se

passe en grossesses, en allaite-

ments et enterrements d'en-

L'on a souvent supposé que

nécessairement chez les

les chiffres noirs de l'Ancien

Régime démographique impli-

parents d'autrefois des senti-

ments d'indifférence, voire de

dureté, à l'égard de la petite

enfance ; que celle-ci étzit pres-

que livrée à sile-même dès le

sevrage. Jacques Bonhomme

n'aurait donc pas plus p'euré ia

mort de l'un de ses nombreux

petits - poucets - que la perte

d'une tête de bétail ou d'une

part de récolte : la sollicitude

de l'adulte vis-à-v.s cu petit

enfant, sa reconnaissance et sa

connaissance seraient des atti-

tudes « modernes », apparues

d'abord, vers les années 1750,

dans les familles des élites

La plupart des écrits médicaux

des dix-hultième - dix-neuvième

bourgeoises et nobiliaires.

le domaine religieux, qu'il voyait de l'extérieur en voltairien vieilli, pleurant trop fort sur les protestants et utilisant subtilement les jansénistes contre les jésuites (qu'il admire pourtant). Il est patent qu'il a inventé de toutes pièces l'≪offre de Colbert > d'enrichir le royaume plutôt que de faire la guerre qu'il a dressé de ce très grand commis fort malhonnête (ce qu'il suggère trait dithyrambique et faux, s'il convient bien à son dessein

Et pourquoi ne pas désormais reprendre ce que Lavisse a raconté au tome II en 380 pages : l'Europe, la diplomatie, les guerres ? Sans doute s'est-on longtemps refusé, dans ce pays, à « enseigner l'histoire-batailles ». voire l' « événement » ou, pire, l'a événementiel ». Mais qu'est le règne de Louis XIV sans la guerre ? Qu'aurait été, plus tard, la Révolution sans la guerre ? sans les deux conflits qui l'ont blessée, puis tuée ? Sans retomber dans les médiocres subtilités de la stratégie militaire, ou le délire nationaliste, ne pourrionsnous revenir à une « polémologie » (comme on dit) sérieuse, à la fois financière, économique, sociale, mentale, et, blen enstendu, politique et militaire, et cans oublier le simple soldat ? Exclure ce révélateur et ce mosteur que fut la guerre, c'est déri-

sion et malhonnêteté: Aujourd'hul, certes, Lavisse souffre à la fois de sa suffisance et de ses insuffisances, de quelques lourdes affabulations et même d'amusantes erreurs (fort rares d'ailleurs, et qui n'en commet ?). Il défaille parfois dans

d'ailleurs en trois mots), un pord'abaisser l'Ancien Régime et la royauté pour exalter les mérites de la bourgeoisie gouvernante. Il n'est pas vrai que Mazarin (fort maltraité) ait été sicilien ou napolitain, nl Colbert « né petit bourgeois ». Parmi les rares běvues, citons celle-ci : Saint-Simon porté aux nues parce que, vivant à la cour, il aurait éloquemment déploré l'exode des protestants après la révocation : or, le petit duc avait dix ans en 1685 ! Mais que celui qui n'a jamais péché...

Les deux infinis

Demeure une impressionnante architecture, fruit d'un travail et d'une méditation approfondis et d'une longue familiarité des textes; une langue presque toujours admirable; un sens fré-

satistait notre curiosité superfi-PIERRE GOUBERT. \* LOUIS XIV. de Lavisse (deux tomes). Editions Tallandler, 594 ef 732 pages, 86 et 97 F.

ELENITE MADELEINE **COUDRAY** 

ELLIKSTER DER 1978 Andrzej Kuśniewicz Le Roi des Deux-Siciles Roman traduit du polonais par Christophe Jezewski et François Xavier Jaujard. "Une révélation, une vraie, Celle d'un grand écrivain." Françoise Wagener/Le Monde

euredit 2 bis, rue de la Baume 75008 PARIS - 256 14 80

ALBIN MICHEL

sociales et humaines, les classes préparatoires aux grandes écoles. **GESTION** Pour faire carrière, Polytechnique, Centrale ou les business schools américaines valent H.E.C. ou

MÉDECINE Les chances de réussite au concours de première année sont les plus élevées à Lille et à Strasbourg.

DE ITEDITATION

Numéro de juillet-août

LE PALMARÈS 1978 DES UNIVERSITÉS

de l'éducation publie son « palmarès des universités ».

Les domaines étudiés cette année sont : la gestion.

la médecine, l'histoire, la géographie, les sciences

Pour la troisième année consécutive, le Monde

HISTOIRE

● Ecrasante domination des universités parisiennes.

GÉOGRAPHIE

 Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Bordeaux dans le peloton de tête.

CLASSES PRÉPARATOIRES Les lycées Kléber (Strasbourg) et Masséna

(Nice) obtiennent les meilleurs résultats. ● Louis-Le-Grand décroche, à lui seul, 30 % des places à Polytechnique.

AU SOMMAIRE DU MÊME NUMÉRO :

Un choix de livres d'enfants pour les vacances. Les stages pour cadres en chômage. Les nouveaux manuels de cinquième.

MENSUEL - En vents partout : 6 F

BON POUR CATALOGUE GRATUIT

# TREFOIS

T Live e. N.

# RÉPU BLICAN

FAITS DIVERS

· · LE MONDE - 28 juillet 1978 - Page 15 Le feuilleton de Reiser. — 16

#### Quatre millions de francs en faux billets saisis à Lyon

Quatre malfaiteurs ont été arrêtés

De notre correspondant régional

Lyon. — Le service régional de police judiciaire de Lyon a réussi, mardi 25 juillet, ce qu'il qualifié de plus importantes saisles de fausse monnaie réalisée à ce jour, en France : 4 millions de francs de faux billets de 100 francs dans le coffre de la voiture d'un repris de justice lyonnais âgé de trente-deux ans, Christian Visin-

A Sarreguemines

#### DEUX HOMMES ÉCROLIÉS POUR TRAFIC DE FAUX PERMIS DE CONDUIRE ET DE MARN-D'ŒUVRE

Deux Pakistanais, MM. Mas-ken Mohammad et Younis Mo-hammad, interpellés dimanche soir 23 juillet, lors d'un contrôle de routine au poste-frontière franco-allemand de Rosbruck (Moselle), ont été inculpés, mer-credi 26 juillet, par M. Bernard Thomas, juge d'instruction à Sar-reguemines (Moselle) de a jaux, usage de jaux, usage de timbres contrejatis et cide directe pour jacüter la circulation trrégulière d'étrangers en Frances, et écroués.

Alors qu'ils essayaient de pas-ser la frontière, ils transportaient dans leur voiture trois cent neuf faux permis de conduire pakistanais, dont quatre étaient déjà établis au nom de ressortissants du Pakistan, ainsi que trois vali-ses appartenant à trois ressortis-sants du Bangladesh qui venaient de passer la frontière à pied, et qui n'auraient pas encore, selon les enquêteurs français, été in-terpellés par la police allemande. terpellés par la police allemande.

Les deux hommes, dont l'un travaille comme chauffeur intérimaire à l'ambassade du Kenya à Paris, ont avoué que ces faux documents, fabriqués à Sarcelles, et grossièrement imités, puisque de couleur verte alors que les permis de ce pays sont blancs. Étaient vendus de 500 F à 700 F à des Pakistanais qui, ensulte, pouvaient les faire valider dans les préfectures françaises. Ils ont es préfectures françaises. Ils ont également reconnu se livrer à un trafic de main-d'œuvre, entre le Bangladesh et la République fédé rale d'Allemagne. Les ressortis-sants du Bangladesh arrivalent par avion à Paris, munis de visas en Allemagne fédérale en voi-ture, moyennant une somme de 2000 F. Ils passaient la frontière allemande en fraude, hors du véhicule, et étaient repris ensuite par les convoyeurs qui condui-

szient ces « clients » jusqu'aux cités industrielles d'outre-Rhin.

tainer. Le semaine dernière, les policiers avaient déjà saisi 1 mil-ilon de francs de faux billets de la même fabrication dans le quartier de Gerland, à Lyon (le Monde du 21 juillet).

Trois autres repris de justice complices de Visintainer ont été également arrêtés: Marcel Des-croix, âgé de trente-deux ans, Cilles Bouv trente-neut ans et croix, age de trente-ueux ans, Gilles Roux, trente-ueuf ans et Noël Mulaton, également trente-neuf ans. Tous quatre, connus dans le milleu lyonnais depuis les exploits du gangster Pierre Re-mond surnommé « Nonceil » dans les années 70, avaient été condamnés à des peines de réclusion cri-minelles par les assises du Rhône : le premier à quinze ans pour vols qualifiés en mars 1972, le second à vingt ans en novembre 1967 pour le meurtre de sa femme le pour le meurtre de sa femme le troisième à quinze ans, le 9 juin 1970 pour vols et recel qualifiés. Tous trois incarcérés à la maison centrale de Muret (Haute-Garonne) avaient béné-ficié d'une libération condition-nelle l'an dernier

Ils étaient chargés d'écouler les faux billets dont on ignore toujours le lieu d'impression. Aucun des fabricants, qui pourraient opérer en Italie plutôt qu'en France, n'a été arrêté. Une première saisle devait être affectuée à Fontaine dans l'Isère le 14 juillet dernier. Trois personnes avaient été interpellées à Grenoble.

La saisie de Lyon et ces quatre arrestations constitue comme l'a souligné, mercredi, le patron du SR.P.J. de Lyon, le commis-saire divisionnaire Robert Mesini, « une étape importante et un résultat concret appréciable ».

Les quatre hommes ont été transférés jeudi matin 27 juillet à Mâcon, pour y être entendus par M. Christian Brenas, juge d'instruction, qui avait ouvert la première information sur cette série de faux billets. Il semble qu'il ait déjà constitué à ce jour un très important dossier sur ce

Lors de son arrestation, alors qu'il allait s'engager sur l'autoroute en direction de Paris, après avoir pris livraison d'une voiture dans laquelle se trouvait les faux billets, 'Christian Visintainer, au moment on il a été intercepté par les policiers, a tenté de se donner la mort en se coupant les veines avec une lame de rasoir, mais il ne s'est pas sérieusement blessé. ne s'est pas sérieusement blessé. Déjà, il y a quelques années. Christian Visintainer s'était tiré une balle dans un pied lors d'une interpellation pour une affaire de mœurs. L'enquête a été menée sous la coordination de l'office central de répression de la fausse monnaie (Intérêm.).



#### ADMISSIONS A L'E.S.L.S.C.A.

École Supérieure libre. des Sciences Commerciales Appliquées

Alexandre Philippe, Amiot Kavier, Auffret Annie, Barrois Francoise, Bassi Benoît, Bayle Henri, Becquart Louis, Beevens Patrick, Berger Pierre, Beevens Patrick, Bergart Jean-Luc, Berger Pierre, Bernatan André, Bequart Jean-Luc, Berger Pierre, Berthier Philippa, Bertle Eric, Bloux Daniel, de Bonis Pascal, Bossut Florence, Botton Bruno, Bouchard Eric, Boucher Catherine, Bourinst Elisabeth, Bourster François, Boyer Jean-Francois, Branchet Alain, Brizon Eric, Brondello Jean-Luc, Broquet Daniel, Broyet Gilles, Bruchsusen Marie-Christine, Buchet Jacques, Brunel Philippe.

Brunel Philippe.

Canfrère Jean-François. Cannesson Geneviève, Capitaine Marie-Claude, Carre Philippe, Castelain Jean-Christophe De Castelain Jean-Christophe De Castelain Jean-Christophe De Castellie Manuel, Cauchard Jérôme, Cavailles Serge, Cécilion Jean-François, Chabrollac Christine, Chabrol Jacques, Champroux Laurent, Chanson Harvé, Chautru Anna, Chekroun Karin, Choulet Frédéric, Clais Arnaud. Clément Arielle, Colomb Bruno, Cottareau Brigitte. Coulon Isabelle, Coursult Françoise, Courbon Bruno, Cron Jean.

Daldon Françoise, Danloux Adé-

Cron Jean.

Daldoul Facuri, Danioux Adélaide, Dassonville Christophe, Datrier Laurent, David Marc, Decoster Denis, Deléglise Gliette, Delobelle Corinne, Delorne Gilles, Désirer Claire, Dhenyn Chantal, Dia Serigne, Diehler Pascaline, Doligez Daniel, Dombret Frédérique, Donazzan Catherine, Dufourmantelle Philippe, Duffros Danièle, Dumont Brigitte, Duparc Emmanuel, Elleboode Laurent, Emoffier Courtieu Philippe, Fabre Martine, Faure Marie-Christine, Ferreira Raphaßi, Ferrière Véronique, Ferseira Raphaßi, Ferrière Véronique, Ferseira Laphaßi, Ferrière, Ferreira Enghaßi, Ferrière, Ferreira Enghaßi, Ferrière, Ferreira Enghaßi, Ferrière, Véronique, Ferseire, Ferseira Enghaßi, Ferrière, Véronique, Ferseira, Fiblen Franck, Foucond Frédéric, Foulon Jean-René, de Fraguler Jean-René, Garnier Pierre-Edouard, Genty Pierre, de Fraguler Jean-René.
Garnier Pierre-Edouard, Genty
Sylvie, Gérard Bruno, Gérard.
Kavier, Gential Marc, de Grancey Cécile, Grange Vital, Grelot.
Pascale, de Grimaudet de Rocheboust Jean-Edouard, Grosvald.
Philippe, Guelem Jocsiyna, Guillaume Maude, Guille Thierry,
Guillet Bernard, Guyot Catherine, Magnon de la Giclaie Hervé.
Bagga Bruno, Henniquau Catherine, Haard Patrick, D'Huart
Christian, Huguenin Bernard,
Huret Brigitte, Japy Olivier, de
Molierat du Jeu Edith, Josselin

catherine, Jost. Hubert, Jost Birgel Philippe, Landa Philippe, Laden Philippe, Laden Philippe, Lafon Vincent, Laget Sylvie, Lahaye Catherine, Lancereau Hélàne, Landraud Philippe, Larroque Jean-Yves, Laura Denis, de Laurans Benoft, Leclerce Patrick, Lefonestier Thierry, Lehodey, Jean-Marie, Lemaire Patrice, Lenoir Olivier, Lepoètre Bernard, Leroy Xavier, Lesieur Caroline, Lesueur de La Bretonnerie Ghislain. de Lestang Melchor, Lisz Thomas, Lorand Guy, Louerat Philippe, Lucat Vincent, Magne Myriam, Magnies Olivier, Magueur Jacquee, Maiherbe Claude, Manin Jean-Yves, Marie Blandine, Martin Jean-Christophe, Massoni Dominique, Mauge Philippe, Mayolie Virginie, de Le Mensbruge Claire, Merran Stephane, Misset Lorenne, Monnot Frédèric, Moreau Claude, Monvan Jean-Jacques, Mouteré Pascal, Mulliez Arnaud. Ciaude, Motvan Jean Jacques, Moutarde Pascal, Mulliez Arnaud.
Namet Laurence, Riouit de Neuville Paul-Jean, Nevoret Martine, Nicod Xavier, Nivelet Catherine, Nosiler Philippe, Ollagnier Franck, Ouder Xavier, Palhon Philippe, Parnaty Philippe, Pelliss Frédérique, Perez Jacques, Périn Rémi, Pérot Stéphane, Pivain Christophe, Plesse Philippe, Profichel Jean - François, Pionier Thierry, Punty Philippe, Puppstil Claude, Ranger Christophe, Rescoules Jean-Adrian, Régnier Patrick, Reinette Victor, Répoux Daniel, Rigandy Domitille, Risser, Pascal, Robert Dominique, Romanet Jean-Paul, Rougar Nicole, Rousselon Jean-Baptiste, Euellan du Grehu Gilles.

Salanne Marc, Saleif Sylvie, Salanne Marc, Saleif Sylvie,

Bousseion Jean-Sapusse, Kuenan du Grehu Gilles.

Salanne Marc, Salali Sylvie, Schilleau Martine, Senecat Alain, Siceic François, Signoret Pascale, Sion Gerick, Styl Alain, Tanic Françoise, Tassoni Fiorence, Tarrien Dominique, de Testa Charles, van Themshee Véronique, Thioye Amadou, Thiers Philippe, Tontini Frédérique, Toulemonde Stéphane, Toulee Jacques, Vachiery Jean-Louis, Vaingnedroye Martine, Vauguer Jean-Marc, Veillon Marie Fascale, Virolie Philippe, Vivier Régis, Vizy Marc, Wallasrt Véronique, Willième Thierry, Wisdorff Benoût, van de Wooestyne Françoia, Wolfoekt Michel, Wolff Nicolas, Zehr Claude.

## **ÉDUCATION**

#### Admissions aux agrégations

Miles et MM. Archondoniis

(33° ex asquo); Barbaxa (1°°); Barbe
(33° ex asquo); Barrat (19° ex asquo);

Barthès (17° ex asquo); Annette
Beckar (24° ex asquo); Beliat (40°);

Beltran (14° ex asquo); Beliat (40°);

Beltran (14° ex asquo); Belias
Langereau (24° ex asquo); Bignat (19°); Carimberg (24° ex asquo);

Bertrand (18°); Beydon (35°°); Bignard (18°); Bennaure (87° ex asquo); Bignat (71° ex asquo); Bignat (71° ex asquo); Bignat (71° ex asquo); Bonnier. (71° ex asquo); Philippe
Brett (28° ex asquo); Anne-Lise
Brigaud (57° ex asquo); Philippe
Brett (83° ex asquo); Anne-Lise
Brigaud (57° ex asquo); Bustannier. (71° ex asquo); Lachaise (8°°): Marie Larroche (83° ex asquo); Carimo (49° ex asquo); Lachaise (8°°): Menard (33° ex asquo); Carimo (48° ex asquo); Mechard (33° ex asquo); Carimo (40° ex asquo); Mechard (40°); Petarimo (40°

● Trois thèses de doctoret en médecine traitant de l'alcoolisme viennent d'être récompensées par le prix Robert-Debré, attribué pour la première fois par le haut comité d'étude et d'information ● Trois thèses de doctorat en médecine truitant de l'alcoolisme viennent d'être récompensées par le prix Robert-Debré, attribué pour la première fois par le haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme.

C'est un jeune couple de médecins lillois, les docteurs Brigitte et Patrick Lemer, qui reçoit le premièr prix (6 000 F) pour une étude épidémiologique des effets de l'éthylisme chronique et du tabagisme. Le Dr Dominique et du tabagisme, Le Dr Domin

(74° ex aequo) Ryckelynok (75° ex aequo); Sautareau (6° ex aequo); Sirsi (23° ex aequo); Terrée (6° ex aequo); Tobaty (65° ex aequo); Tournegros (57° ex aequo); Vavasseur Dasparlers (78° ex aequo); Gárard Vial (57° ex aequo); Virieux (49° ex aequo); Wolff (41° ex aequo). Liste supplémentaire : Joselyne Mathieu.

RECTIFICATIF. Mme Christiane Mansard, née Perrier, a été rêçue première au concours d'agrégation de sciences naturelles, et non dixième, comme une erreur de transcription nous l'a fait écrire.

Pharmacie • Recyclage scientifique Octobre-Juin
• Préparation PCEM (0) Soutien au PCEM 1 IPEC 46,Bd St Michel,75006Paris 0334587 6338123 3290371 documentation sur demande

> LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC COURT AVEC explic Documentation gratuite
>
> EDITIONS DISQUES BBCM
> 8, rue de Barri - 75008 Paris

MEDECINE

## ECOLE DU MONICEL

JOUY-EN-JOSAS (Yvelines)

Internat : jeunes gens, week-end assuré. Demi-pension : mixte.
Parc de 20 hectares à 15 km de Paris.
Enseignement : de la 5° aux classes terminales (A.B.C.D.). études dirigées, contrôle continu, préparation au haccalanréet, ion sportive : vie de plain air, sports d'équipe, athlétique, tannis Cours de vacances d'été : révisions intensives et sports, Tous renseignaments et documentation, écrire à Monsieur Bertier, Ecole du Montcel, 78350 Jouy-en-Joses. Tél. : 956,40,30 +

## Administration de l'Entreprise

l'rogramme de formation polyvalente avancée, accueillant 30 stagiaires par an, ouverts aux candidats suisses et étrangers, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Durée: 9 mois, à plein temps. Formation intensive, basée uniquement sur la pratique, couvrant tous les domaines du management moderne, préparant à l'obtention d'une "Maîtrise en Administration d'Entreprise". Coût du programme: FS 18'500.—. Enseignement dispensé exclusivement par des praticiens, cadres, conseils ou dirigeants d'entreprises. Méthodes actives et participatives. Contrôle continu et systématique des connaissances. Langue de travail: français.

Prochaine session: octobre 1978. Inscriptions dur dossier et entretien. Documentation complète sur simple demand au Secrétarist de l'Ecole, ch. de Mornex 383CH-1003 Lau-sanne (Suisse), 021/232992, en précisant la référence

Ecole de Cadres de Lausanne 



Œdipe: « Très haut entre le ciel et la nuit. Dans la chambre de cristal. Entre ma chair et mon cœur. > dit Tiresias, le témoin des épou-sailles funestes de Jocaste et d'Œdipe. Tiresias, l'observateur trop lucide, a deux corps. Deux hommes ant le même personnage : l'opéra Boucourechliev-Cixous-Régy, coproduit par France-Culture et présenté à Avignon — en création dans la cour d'honneur du Palais des papes, at moins permis d'écouter la voix folle d'un de ces « deux pour le même » : celle de Daniel Berlioux, violente, brisée jusqu'à l'éraillement, qui hurle et blesse, presque insupportable, Etornant comédien avec sa tête semblable à celle d'une femme viellle, dont le vicage aurait traversé les souffrances

cela · cet être sur la scène. Pour le cristal, il était représenté per des morceaux do plexiglas multicolore éparpillés sur le trop vaste plateau noir : autant de gros callloux disposés en souvenir de ces plag... où les vagues finissent de polir des pierres semi-précieuses qui il faut rendre aussi l'idée d'avoir projeté sur l'ombre du mur de plerre, dominant tout, la silhouette du sohynx qui terrorisalt Thèbes ; i) mentionner également l'acces solre important que constitue une

y a donc eu deux personnes, Œdipe et Jocaste, compositeur a entendu « déjouer les

plaque de bois noir que les deux autour de l'estrade placée au centre Tiresias transforment tour à tour en de la scène et sur laquelle jouent lit de mort, en miroir imaginaire et déformant, en simulacre de niche seize instrumentistes dirigés par Claude Prin (les tosses d'orchestre religieuse ou d'outil de torture, ont leur raison d'être).

l'air, comme on dit, - tout chose -:

L'utilisation répétée de cette ou de Jacques Lonchampt a rendu compte ces planches sert à éclairer plus le phénomène du dédoublement des de la musique d'André Boucou-rechtiev (le Monde du 30 mai). Le

quatre qui tour à tour chantent ou impasses de la sémantique traditiondisent l' « invivable » du « couple » nelle et de l'hermétisme » grâce à La soprano Sigune von Osten, en « un accord immédiat entre le mot robe de mariée, est le refiet blond et et le chant ». Il a plutôt souligné, agrandi de Jocaste, Catherine Sei- ponctué, accentuant jusqu'à la scanlers, avec ses cheveux noirs et son sion excessive. Hélène Cixous justicorps fluet vêtu de rouge-violet. Du file ci-dessous les décalages de cette même rouge la capa de celui qui œuvre par rapport à son « angagejusqu'a les anéantir. Ce décor som-chante pour Œdipe, un baryton, ment » actuel. Son texte ressemble maire est signé Pierre Chambas, à Claude Melti, censé rendre les au poème d'un amour passionné angoisses de l'assassin de Laïos. Le qu'elle aurait vécu. Si on l'écoute parricide a, d'autre part, pris l'allure d'abord avec recueillement, la mono de Michael Lonsdale. Ce demier a tonie des effets trop souvent répétés lasse bien vite et a eu raison de beaucoup de spectateurs. Faudralt-i Tout, d'ailleurs, tourne en rond d'autres recettes pour que ces invocations deviennent du théâtre ? Que les choristes, au lieu de déambuler soient cachés ? Que des costume remplacent les déguisements dont le negligé à la mode prend des allures

MATHILDE LA BARDONNIE.

de laisser-aller rouge et bleu ?

#### Entretien avec Hélène Cixous

« J'ai écrit le Chant du corps interdit d'où est tiré le livret le Nom d'Œdipe, il y a trois ans. Je l'ai terminé en 1976 je crois, dit Hélène Cizous, au moment d'une coupure dans mon histoire, si bien que le texte se trouve derrière mol, par rapport au lieu où je me « passe » actuellement.

» Ma vie est issée d'écriture :
je ne conçois pas de vivre sans écrire, d'écrire sans vivre. C'est banal, mais on s'aperçoit que cela ne va pas toujours sans tension. L'écriture exige un certain re-trait, une lenteur, c'est une errance qui inscrit ses détours ou ses plongées dans un temps à côté du temps, parfois arrêté. Or j'ai le sentiment que mon chemin de vivre ne cesse de se dérouler, et même asses vite. Du coup, ce que j'écris est aussi presse par ces déplacements, vivre entraîne écrire qui attire vivre de son côté, suspend, et se laisse emporter... L'une de moi va

vent retarde, parfois précède, celle qui vit dans l'histoire. — Comment vous êtes-vous engagée dans ce projet ?

toujours plus vite, plus lentement que l'autre : celle qui écrit, sou-

- Quand j'ai accepté le projet de Boucourechliev, j'étais dans une sorte d'en-decà politique : je n'aı pas alors évalue tous les effets de ce geste ; j'ai pu trou-ver possible de tirer d'un de mes textes un livret qui serait mis en musique par un homme et qui entrerait dans une production culturelle classique. Ce qui m'avait intéressée, c'était l'expérience d'une articulation entre deux systèmes de signes (écriture, musique) ; j'ai donc réagi d'abord en praticienne d'une forme, curieuse des techniques voisines. Aujourd'hui, étant donné ce que je pense, j'aimerais parvenir à travailler uniquement avec des femmes, dans des systèmes de production autres et nôtres. comme le font exemplairement les femmes du groupe Politique et

LORD - BYRON - PARAMOUNT MARIVAUX - CAPRI GRANDS BOULEVARDS - U.G.C. GARE DE LYON - PARAMOUNT GAITÉ PARAMOUNT GALAXIE - CINÉ-YOG SAINT-LAZARE - U.G.C. ODÉON - CONVENTION SAINT-CHARLES - 3 MURAT - 3 SECRÉ-TAN - PARAMOUNT ORLÉANS PARAMOUNT Only - ALPHA Argenteuil - ARTEL Nogent - ARTEL Villeneuve-Saint-Georges - ULIS Orsoy - NORMANDIE Mantes BUXY Boussy-Saint-Antoine - ARCEL Corbeil - U.G.C. Poissy - ÉLYSÉES 2 La Celle Saint-Cloud - FLANADES

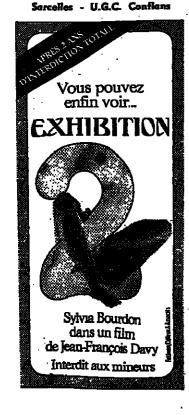

#### Un destin révolu

Psychanalyse en leurs divers lieux — parce que c'est néces-saire, vitalement, politiquement. pour moi comme pour nous toutes. Un opéra entièrement femmes — ce serait, ce sera, sans aucun modèle.

» J'ai parlé d'une coupure : elle

a été telle que j'ai eu le senti-ment, en rétrospective, d'avoir signé de mon nom des textes (d'avant cette époque) que je ne pouvais plus produire. Le Nom d'Œdipe est de ceux-là. J'accepte cette situation éton-nante, mais j'accuse le texte, comme on dirait « j'accuse le coup ». Et c'est moi qui me

- Cette coupure, quand s'est-elle produite, dans quelles

Circonstances?

— Depuis 1975, je publie aux Editions des femmes. Pour moi, c'est là un geste, un tournant fondamental, qui a permis de faire émerger de mon système de penser, de mon écriture, ce qui était latent et ne pouvait s'affirmer puisque j'étais, à tous les niveaux, à l'intérieur du monde des hommes. Mon passé est commun à celui.

de la phipart des femmes. J'ai vécu les scènes typiques de nos vies, les enfermements, les aveu-glements, les interdits, f'ai été Jocaste. Et puis, en tant que femme de mon époque, j'ai été atteinte en plein corps par le Mouvement des femmes. Il m'a atteinte au moment où, de mon côté, je parvenais à une étape — théorique, pratique, affective — que je devais dépasser. Je devais bouger, j'ai pu faire un déplacement qui me paraissait impossible la veille, parce que des femmes l'avaient déjà fait. Avaient pro-duit un nouveau réel Ce qui m'est arrivé est arrivé à des milliers d'autres qui avalent peur.
Toutes les peurs : peur de la solitude, peur de mourir, peur de
tuer, qui étalent culpabilisées.
Des milliers, et ca se voit. Le
Mouvement à soulevé l'interdit : les femmes savent qu'elles peu-vent ne pas être coupables d'être femmes, de vouloir, qu'elles ne se doivent pas aux hommes, qu'elles tiennent la vie d'une femme, des

— Vous étiez Jocaste. Qui est Jocaste?

— Jocaste, la femme mise à la place de la mère, condamnée à mort pour avoir été prise dans la relation intenable de l'inceste. Tue, tuée par l'interdit, enfouie dans le silence. J'ai écrit ce que, dans ce moment-là, din lleu où j'étals, je ressentais très violemment. Si f'al pu dire l'interdit, c'est que j'en étals au point où je pouvals décrire, désigner cet état, et, par là, m'en écarter, faire le pas de plus. Appeler l'interdit par son nom (le nom d'Œdipe, Œdipe - non), c'est dénonce l'horrible contrat qui lle d'amour les femmes à la mort : « Je ne suis plus ta mère, ta morte. »

a Je ne suis plus où j'étals, mais je ne m'oublie pas, je me souviens - Jocaste, la femme mise à la de moi, et celle qui se souviens de moi, et celle qui se souvient, assiste aux « répétitions » — c'est le cas de le dire, — est pleine de respect et d'admiration pour le travail de l'équipe. C'est dans la mesure où je suis détachée d'Œdipe que je peux dire tran-quillement que je trouve ce tra-vail extrêmement beau. En tant

Baité par la S.A.R.L. la Monde. Gérante : es Pervet, directeur de la publication. Imprimeria du « Monde » 50 1 10 5, r, des Italiens

1077 Reproduction interdite de tous arti-cles, saus accord apec l'administration. Commission paritaire des journaux et publications ; nº 57437.

PARIS-IX.

qu'« auteur », je suis « passée ». Ce texte reste. En tant que femme, je suis ailleurs. En tant que spectatrice, je suis impres-sionnée par la force de chacun de ceux qui transmettent avec leurs corps ce qui est devenu tout autre chose. C'est tout à fait autre chose, les mots transmis par un corps.

— Et vous retrouvez vos liens à Edipe?

 D'habitude, le passé ne rompt pas avec le présent. Or, il est passé et, pourtant, l'occasion de l'opéra le fait intervenir dans le présent. Ce que f'al produit est là et me hante, produit des effets de confusion, d'enchevêtrement, de confusion, d'enchevêtrement. de renouement. On voit comment se nouemt les choses et combien elles sont difficiles à dénouer, et combien il faut de temps pour changer son histoire. Le sort d'un texte est toujours compliqué, son cheminement, à partir de la publication est incontrôlable. La diffusion d'un livre est liée à des réactions individuelles et idéologiques qui se rabattent sur le mo-ment de l'écriture. Toute personne qui écrit le sait et en prend théatral est plus complexe encore puisqu'il est livré au public par un relais de production qui mul-tiplie les écrans de lecture. J'ai pris, en écrivant le Nom d'Œdipe, le risque de relais, et c'est peut-être une imprudence politique. Politique, pas culturelle, pulsque le travail, ici accompli, est remar-quable. Si le considère que le passé ne se détache pas, le peux faire un autre geste qui serait, pour être en pair avec moi-même, pour me sentir homogène, de par-ticiper jusqu'au bout à la produc-tion. J'anrais pu peut-être, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'aurais fait que dans un travail entièrement effectué avec les femmes.

- Peut on imaginer une runture absolue? Dans le réel je suis encore tenue à l'ancien par un fil; et par un fils (Il a dix-sept ans). Des hommes passent; même à l'université de Vincennes le travail que j'y fais, et qui porte sur la féminité entraîne une espèce de sélection politico-culturelle : ce sont les femmes d'abord qui viennent. Mais il y a environ 2 % d'étudiants dans mon séminaire. La proportion n'est pas sans rapport avec la réalité ; li ne doit pas exister, dans les meilleures conditions, plus de 2 % d'hommes assez solides et assez humbles pour supporter la présence, l'histoire, le discours des femmes, sans se sentir exclus. Tout est codé autrement. Les rapports de séduction sont absents.

» Mon désir est « Je ne travaille qu'avec des jemmes »... Je le fais lu maximum de mes possibilités ; ce n'est sûrement pas assez C'es le problème pratique, la réalité des femmes de ma génération qui ont avec effes, en elles, les vestiges de l'ancienne histoire et commencent la nouvelle.

— L'opéra зе place-t-il à la

— L'opéra évolue dans un espace a tragique »; ce mot désigne toujours la fin de quelque chose, fin d'une époque. La fin : le Nom d'Œdipe est la description de l' « impasse » : celle dans laquelle toute femme est confinée, reléguée, à la place de mère infinetablement, par le fonction-nement siructaire du count en nement structurel du couple homme-femme. Il n'y a, dans cette structure, de femme que le mot, mais pas la femme vivante, entière. A peine aimée déjà elle est condamnée à disparaître ; son sort est d'être fille, mère, mais non femme. Or. actuellement. R s'agit pour moi d'écrire au sujet de l'autre femme, grâce à la vivante.

» Ce que j'écrivais des femmes la limite du vivable, du tenable.

De toute ma force j'ai mis l'accent sur le tragique du destin des femmes, que je considère comme être révolu. Autrement

dit, il s'agit d'une tragédie de la révolte plutôt que de la tragédie d'une révolution.

— Une révolution vécue écrite ou écrite et vécue?

— Une révolution se fait, de toutes les manières du faire, et doit d'abord se vivre, se jouir, et se lutter contre soi-mème dans mon cas, parce que je suis quel-qu'un qui personnellement s'ar-rache à l'ancienne histoire, traversée, occupée des hommes. Ca se lutte, je ne veux pas dire contre les hommes, mais contre le masculin. Et avec l'aide des femmes. Nous sommes contemporaines d'un mouvement critique d'une révolution culturelle sans précédent. Le Mouvement, que l'on tente de refouler, s'est im-posé. Chaque année s'affirment les effets immenses d'une pensée qui agit au-delà des scènes et des noms ; tandis qu'à Avignon le Nom d'Œdipe est « mis en scène » dans une rencontre proposée par les femmes du groupe Politique et Psychanalyse, des femmes se « mettent en vie » en-semble à Saint-Rémy, par besoin et sans auteur.

» La phase à laquelle nous arrivons est historiquement intéressante : comme les femmes se dé-battent pour ne pas rester les pour combier l'écart, s'ils ne veu-lent plus seulement avoir leurs ient plus seulement avoir leurs « choses » — les femmes, — venlent être des femmes. Leur rapport à la féminité se manifeste 
à tout instant. Ils a'en réclament pratiquement, théoriquement, voire s'organisent en des 
substituts ridicules, dangereux. 
Leur espèces de jalousie masculine à l'égard des femmes, leur 
système de remplacement, la manière dont ils s'offrent à la castration, c'est terrifant, on n'en 
sortira pas de longtemps.

sortira pas de longtemps. » Les femmes se battent pour penser un réel, les hommes n'ont pas commencé. Le Mouvement a renversé leur mémoire culturelle. renversé leur mémoire culturelle. Ils ont toujours été aux places de l'activité, et les voilà vivant la passivité. Tout est à faire. Il y a durgence d'autant que, la situation étant de plus en plus explosive, parallèlement les réactions cont de plus et plus explosive. piosve, paratieiement les reac-tions sont de plus en plus vio-lentes et je crois que, souvent, nous faisons marche arrière en répondant aux propositions de compromis, aux apaisements ver-baux. Tout se passe alors comme caux. Tout se passe alors comme s'il était tenu compte du Mou-vement, mais négativement même chez les femmes. Ce vers quoi nous allons ne peut être défini explicitement comme guerre, mais implicitement la guerre menace, de plus en plus féroce. Il n'y aura pas de paix possible de notre vivant. L'écopée, la geste de révolution, reste à écrire. L'écriture doit se dépêcher.

> Propos recuellis vai COLETTE GODARD

> > Le 29 juillet

FESTIVAL DE ROCK A FOURVIÈRES

Un festival de rock est organisé samedi 29 juillet à Lyon, dans le site du théâtre antique de Fourvieres dont la capacité est de six mille places. Le speciacle, qui débutera à 17 h. et se ter-minera le lendemain vers 4 h. présentera les meilleures groupes trançais: Telephone, Bijou, Starshooter, Marie et les Garrons, Little Bob Story, Ganafoul et Au Bonheur des Dames, ainsi que deux groupes de reggae, Cimarons de Paggae, Bagular et deux groupes de reggae, Cimarons teta groupes de reggae, cimarons et Reggae, Regular, et deux excellents musiciens anglais : Nick Lowe et Dave Edmunds. Ces groupes se succéderont sur deux scènes différentes. Le prix des places est fixé à 50 F.

Le Ville Festival International du film amateur 9,5 millimètres aura lieu à Albi, du 30 Juillet au 3 août (19, place Sainte-Cécile, Albi).

La poussière et le parfum d'époque

«MIREILLE» A CARPENTRAS

Pourrait-on imaginer qu'il soit encore nécessaire, jour après jour, je réhabiliter Cézanne. Manet Renoir, Courbet, Monet, Gauguin, comme on se sent obligé de le faire dès qu'il s'agit de Goudond, de Chabrier, de Lalo, de Pourrait-on imaginer qu'il soit encore nécessaire, jour après jour, de réhabiliter Cézanne. Manet Renoir. Courbet. Monet, Gauguin. comme on se sent obligé de le faire dès qu'il s'agit de Gounod, de Chabrier. de Lalo, de Chausson, de Masseret, voire de Bizet?... Il est vrai que la peinture peut rapporter assez d'argent aux marchands de tableaux pour ou'ils prennent soin d'un pour qu'ils prennent soin d'un patrimoine manacé par les flucpatrimone include pair les tractions du goût, tandis que la musique coûte toujours trop cher. Si la représentation de Samson et Dalila à Orange (le Monde du 25 juillet) risque moins. malheureusement, de bouleverser les idées reçues que de les confor-ter, on sent un peu dans la pro-duction de *Mireüle* au Festival de carpentras — autrement réus-sie et à moindres frais — le désir de dépoussièrer. Le désir est louable (quolqu'on puisse confon-dre souvent la « poussière » avec le parfum d'époque), mais on se demande, en fin de compte, si c'est bien utile. Il n'est pas ques-ton, bien sur, de perpetuer des traditions erronées, d'accentuer les faiblesses du l'vret quand une idée de mise en scène peut les transfigurer, mais ne serait-il pas utile aussi de placer le public devant ses responsabilités?

Chaque époque a les dieux qu'elle se donne ; la nôtre, en matière de musique, les veut in-faillibles, elle aime à trembler respectueusement dès que Jean -Sébastien agite sa perruque à s'évanouir d'aise sous les divines caresses de Wolfgang et à courber l'échine devant les colères de Ludwig (von). Qu'un composi-teur prête le flanc à la critique, teur prête le fianc à la critique, qu'il exige une familiarité plus grande, de la tendresse même, et voilà qu'il fait sourire de pitié. C'est d'ailleurs assez naturel en ce qui concerne l'école française de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, ces compositeurs ayant davantage songé à suggérer cu'è imposer à manager la liberté. qu'à imposer, à ménager la liberté de l'auditeur qu'à l'orienter. On est libre de rire ou de pleurer à Mireille avec Tristan on n'a pas le choix, on ne peut même pas douter sérieusement qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre... Est-ce beaucoup ôter à l'œuvre de Gounod que de reconnaître qu'elle com-porte des faiblesses dramatiques ? Faut-il essayer de les « rattraper∍?

La version de Mireille présentée Carpentras comporte une dizaine de coupures (quatre cents me-sures environ); l'une des raisons invoquées est la nécessité de finir à minunit à cause du prix de revient des quart d'heure sup-plémentaires. C'est une mauvaise raison : en commençant exacte-ment à 21 heures (il suffit d'an-noncer 20 h. 45...) on pourrait conserver le chœur des villageois au début du deuxième acte, celui des amis de Ourrias dans le val d'Enfer, les chœurs fantastiques dans la scène du Rhône et la scène des moissonneurs. A condi-tion, bien entendu, de ne pas donner la Valse, concédée à contrecœur par Gound à Mme Carvalho et qui brise l'unité du premier tableau. Il y aurait une autre raison de faire chanter les choristes, c'est qu'ils seraient sur scène au lieu de vociférer dans les loges situées au dessous des gradins, pendant la représenta-tion. Mais, comme il est vraisemblable que ce spectacle sera repris, car il le mérite, on peut espèrer que ce sera dans la ver-sion originale enfin restituée par Henri Busser en 1935, après solvante-dix ans d'arrangements successifs. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas éliminé en coupant toutes les invraisemblances et les phrases ridicules du livret. Il en reste assez pour faire rire ceux qui ont envie de s'amuser. Mais on a supprimé de jolies tournures mélodiques, des modulations sug-gestives, des taches de lumières

VANDALISME

CONTRE DES PEINTURES DE GIACOMETTI

Mme Annette Giacometti, venve Mme Annette Giacometta, veuve d'Alberto Giacometti, nous signale que neuf peintures de l'artiste, accrochees à la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence, à l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée, ont fait l'objet d'un acte de vandalisme, la veille du vernissage, le 7 juillet. Il s'agit de quatre portraits, de trois nus et de deux paysages. Certains ont été gravement endommagés. L'auteur de cet acte de vandalisme n'a pas été arrêté.

E Le troisième stage d'art drama-tique du Kochersberg, organisé par la direction régional- de la jeunesse et des sports, s'achèvera le 7 août à Neugartheim. Un spectacle sur le thème de « Gargantua », dans une traduction alsacienne des textes de Rabelais par Johann Fischart et ane adaptation de Paul Sonnendrucker, sera présenté les 30, 31 juillet, 1er. 2, 3, 4 et 5 août, à 21 h. 30.

vailles inespérées comme les « noces »« de Mireille par-deils la mort pour la fin, d'autres qui sont plutôt ingénieuses et quelques-unes superflues, comme ce vieux berger qui se promène pendant les changements de décor. Mais sans pouvoir évoquer seulement l'essentiel d'un travail riche en détails, un des grands mèrites de Jean-Claude Auvray c'est d'avoir abordé de front, pour tenter de les résoudre les urotenter de les résoudre, les problèmes presque insolubles du théâtre lyrique de Gounod alors que Lavelli, dans *Faust*, les esquisse ou les tourne brillamment. Qu'il n'ait sans doute pas pu tout « sentir » immédiatement montre qu'il est plus difficile de chercher la bonne route que d'alier où bon vous semble.

Un rien de naturel

Danièle Perriers et Aldo Filistad, dans les rôles principaux ont l'avantage rare de correspondre physiquement aux personnages et d'en posséder les qualités vo-cales. Pour peu que Danièle Perriers acquière un rien de naturel encore dans sa façon de dire et de jouer et qu'Aldo Filistad se débarrasse d'un accent italien et d'une façon un peu artificielle d'enfler certaines notes, on serait bien près de l'idéal; la scène finale est d'une justesse d'émotion qui efface les réserves qui subsistaient. Pour que tout soit à la même hauteur, il faut des appares d'exprésience et de fréà la même hauteur, il faut des années d'expérience et de fré-quentation du répertoire. Inutile de dire que si Ernest Blanc, encore superbe vocalement, n'a aucune peine à imposer, dès les premiers mots du récitatif d'Ourrias, la vérité de son per-sonnage, c'est qu'il appartient à une génération où l'on apprenait une génération où l'on apprenait à chanter l'opéra français, où on articulait parce qu'on connaissait la valeur et la force tonique des mots pour porter la voix. On savait aussi prendre les libertés qu'il fallait pour cela : allonger certaines syllabes, placer les accents où ils sont, toutes choses que le compositeur n'indique pas. Si Michèle Vilma a décu en Si Michèle Vilma a décu en restant un peu à l'extérieur de la Marc Vento (Ramon) a confirmé cette sîreté et cette vaillance qu'on lui connaît. Les chœurs de Radio-France ont rarement l'occasion de chanter sur scène; c'est un bon début dans les décors de Hubert Monloup qui jouent si habilement des murs de la cathédrale. Enfin, sous la baguette de Roberto Benzi, le Nouvel Orchestre philharmonique a su retrouver un peu de cette légèreté mozartienne qu'il faut pour bien jouer

Gounod. GÉRARD CONDÉ. \* Prochaines représentations le 31 juillet et le 2 soût, à 21 heures précises.

**PUBLICIS MATIGNON** PARAMOUNT MAILLOT PARAMOUNT OPERA PARAMOUNT MONTPARNASSE PARAMOUNT MONTMARTRE PARAMOUNT ORLEANS PARAMOUNT BASTILLE MAX LINDER - POISSY PARAMOUNT GALAXIE CONVENTION SAINT-CHARLES STUDIO JEAN COCTEAU V.O. dans les meilleures salles de la périphérie

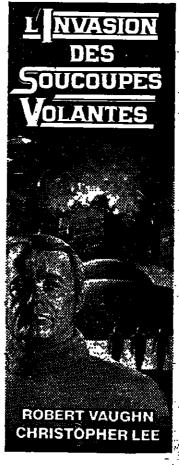

LE MONDE INFORMATIONS SPECIAL 704.70.20 (ligner granples) at 727.4 (de 11 hourse à 21 hourse. seur les dimanches et jours fériés

Pour tous remeignements concerts l'ensemble des programmes ou des 3

Jeudi 27 juillet

Les concer's

Levernafer, bei fin Taller in der find Levelier Meiner und Ferne Marken und

Festival estir

Tricke Manad 375

Jasz. 900 . \*

Campagne - Pirate

Chaptile sin Lo

Les sailes submentinument

et municipales Operation Madame Buttering Control Francisco II II III Control II Tramping on Cameran

Les autres salles

Athenes of a line Frankring St. Featon, 21 F. 50 : 23 C 83 F.

position of h. 13 in Craise.
Feature. In h. 13 in Computation.
Hunterlet. In h. 30 in h. Computation.
Hunterlet. In h. 30 in h. Computation.
In incremite. The street poor of the house of the computation of the house of the hou Tiapance, 20 h. 22 ; le C'el et in Studio des Champs-Elystes, 21 & 18 : Studen are to manage and the first present as the first present and the first present and the first present as the first present as the first present and the first present and

La danse Theatre Marie-Stuart, E. h. . Willett Theatre Oblique, ID E. 30: 118 Pestin

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de tette ans

La Cinémathèque

Challiot

19 - 1 14 Diabolous Decision Mabuse on F. Lings 18 to 10 . it least-ns d'une femme de Chambre, de L'Eunist; 20 n 40 : les Dissesses. L Grostlerre et J.-1

Bezuboara

Oranis films du cinéma muet : Posse americaine. — 15 h : Sales-tin huntera de J. von Sternbarg ; H h : The affairs of Anatol. de C B de Miller: 19 h : Liler time.

Les exclusivités

ADIEU. JE RESTE (A., 7.0) :U.G.C.Mart-af, 60 (225-47-18); v.f.;
U.G.C.-Opera, 20 (231-50-22).
A LA RECHERCHE DE M. GOGOBAR (A. 7.0) (201); Balkar, 50
(327-52-70). ANNIE HALL (A V.O.) : La Clef. 50 130:-09-50;
L'ARGENT DE LA VIRYLE (P. 170) Marcas (\* 173-47-65)
ASSAUT (A. v.o.) (\*\*): Collète & 1339-29-46); v.f.: A.B.C. 2\* (236-55-54); jusq. jeudi; Richelleu 2\* (233-55-70), h part. de \*und : Alon:parmasse-33, 6\* (544-14-27); Cheby-Pathe, 18\* (522-37-41), jusq. jeud: BOB MARLEY (A. V.O.), Saint-Seve-

Les films nouveaux LINVASION DES SOUCOUPES
VOLANTES, film américate
VOLANTES, film américate
d'Ed. Eunt (7.0); Studio
Jean-Coctena. 5- (033-47-62);
V.f.: Publicis-Matignon. 6(359-31-97), Paramount-Opera,
(770-73-34-7)), Max-Linder, 9(770-73-36), Paramount-Beatille, 12(743-79-17), Paramount-Opera, 14(549-55-91), Convention-SaintCharles, 15(557-33-69), Paramount
Maillot, 17(758-62-24), Paramount
Maillot, 17Maillot, 18Maillot, 18M CAPRICORNE ONE, film amen-CAPRICORNE ONE, film americal de Prier Hyaris (\*\*0.):
Saint-Germain-Studio. 3. (033-42-72). Ambussade. 8. (329-42-11). Ecspuet. 7. (331-56-60). Ecspuet. 7. (331-56-60). Ecspuet. 7. (331-56-60). Ecspuet. 7. (331-56-60). Montparnasse-Pathé. 14. (335-631). Convention. 15. (628-42-7). Wepler, 18. (387-50-39). Ecs Risquetta. 20. (397-62-74). Ecs Risquetta. 20. (397-62-74). Ecs Risquetta. 20. (397-62-74). U.G. C.-Danton, 6. (339-42-62). U.G. C.-Gare de Lyon, 12. (343-42-62). Mitamar. 14. (338-32-43). Mitamar. 14. (338-32-43). Ecrete De Fer, film américan de Pichard Moore (à CERCLE DE FER, (11m anniricein de Richard Moore (A
paril de Richard

SOME TO SELECTION OF THE SELECTION OF TH ENGLETE . 1 17 COME F CO. Gautters: Aug

The Property of the Property o Ostania de Huche. Mangado de el THE PARTY OF THE P

LA PIEURE DU B-171 Nirman - Vi UO 36-371 Materi Montparalane-E LA FOILE CAVA Mitage, \$ 435; Res. 1 1236-5; 1221-50-17; To 51-96;

GOOD BYE EM

(\*\*): Capri 2:
M.ch. 5: (Ch.
Champs Ripages
ramount-Opera
ramount-Opera Paramounts-Mon 22-17): Paramounts-T-170: Paramou RS SONT FOL H.S. SONT FOL:

(Fr.): Omnia,
righan, S. 1259.
(225-41-45). Jou
Laster-Pasquirer
Fascette. (Se
mont-S.d. 14\*
bonns, 13\*
[read. Wepler. ]
lendi. Wepler. ]
LTSCOMPRIS (II
1272-47-80). Pat
(1272-47-80). Pat
(1272-

Dasse, 14" (326-Mathot, 12" 193 IPHIGENIE: (1)-Salai-Germain JAMAIR JE NE JASON DE NO Contractor de Jacus De Mar (deux parties)

CRYMPIC, 14\* André-des-Arts BUNE ET ET Hautefeuffe, de lotefernage, 6 ster Lincoln de Laure Property He-fuller-Bank He-fuller-Bank He-fuller-Bank He-fuller-Bank Last Waltz Feutler-Se 185



## **SPECTACLES**

## RADIO-TÉLÉVISION

MIREILLE > A CARPENTRAS

A pressière et le parfum d'épa

STALL SON A A. 201.02 A 4- A DW-4+ \$100 Cd //1 \*\*

Un rien de 🗟 1.0 / HT= 12 1-2-3

\$47.00 M 37 3275 Jr 81.35 8

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, saur les dimanches et jours fériés)

Jeudi 27 juillet

#### théâtres

Les salles subventionnées et municipales

Opéra, 20 h. : Madame Butterlfy. Comédie - Française, 20 h. 30 : Un caprice ; le Triomphe de l'amour.

Les autres salles

Aire libre, 18 h. 30 : Voyage aux Caraïbes: 22 h.: Davly.
Athénée, 21 h.: les Fourberies de Scapin.
Ssaion, 20 h. 30 : la Cigale.
Fontaine, 21 h.: Dai Croquettes.
Buchette, 20 h. 30 : la Cantatrice chauve; la Leçon.
Le Lucernaire, Théâtre de chambre; 20 h. 30 : Amédée ou comment s'en débarrasser: 22 h.: C'est pas moi qui ai commende. — Théâtre rouge, 18 h. 30 : Une heure avec P. Garcia Lorca; 20 h. 30 : Allez plaser, réséda; 22 h.: les Eaux et les Forêts.
Michal, 21 h. 15 : Duos sur canapé.

folics.
Fiaisance, 20 h. 30 : le Ciel et la Merde.
Stadio des Champs-Elysées, 21 h. 10 : les Dames du jeudi.
Théâtre d'Edgar, 20 h. 45 : Il était la Belgique... une fois.
Théâtre du Mareis, 20 h. 30 : les Chaises; 22 h. : Jeanne d'Arc et ses conines.

ess copines.
Théâtre Marie-Stuart, 21 h. : Vinci La danse Triente mante-source, a la svait raison.

Théâtre Oblique, 20 h. 30 : les Petits Palais des Congrès, 20 h. 45 : Giselle Callious dans les poches.

(Ballet de l'Opérs).

Variétés, 20 h. 30 : Boulevard Feydeau.

Les concerts

Lucernaire, 21 h.; J.P. Dorocq, guitare, et J.-P. Daizon, flûte (Tele-mann, Beethoven, Bach, Sanz, Loeillet, Haendel). Losilist, Handel).

Eglise Saint-Germain-des-Prés, 21 h.:

Crchestre B. Thomas (Vivaldi,
Haendel, Telemann).

UNESCO, 18 h., chorais vénézuélienns: Los Ninos Cantantes del
Zulia (chants classiques et folkioriques).

Festival estival

Eglise Saint-Merri, 20 h. 30 : les Conclergerie, 18 h. 30 : R. Pontana-rosa (Bach).

Jazz, pop', rock et folk

Campague - Première, 18 h.: Nadavati: 20 h. et 22 h.: David Murray.
Cavean de 12 Huchette, 21 h.:
R. Franc et son orchestre Dixleiand. iand, Chapelle des Lombards, 22 h. 30 : Agouman Group. Petit Journal, 21 h. 30 : les Petits paradeurs de la rue du Canal.

#### cinémas

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize ana, (\*\*) aux moins de dix-huit ans.

La Cinémathèque

Challiot .

15 h.: le Diabolique Docteur Ma-buse, de F. Lang; le h. 20: le Jour-nal d'une femme de chambre, de L. Bunnel; 20 h. 30: les Divorcea, de L. Grospierre et J.-L. Mizard; 22 h. 30: l'Homme qui en savait trop, de A. Elitchcock.

Bezubourg Grands films du cinéma muet : l'école américaine. — 15 h : Salva-tion hunters, de J. von Sternberg ; 17 h : The affairs of Anatol, de C.B. de Mille ; 19 h : Lilac time, de G. Fitzmaurice.

Les exclusivités

. . . . .

1715 mg - 1

274944 247494 247494

ADIRU, JE RESTE (A., v.o.) :U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19); v. f.; U.G.U.-Opera, 2° (251-50-32) A LA RECHERCHE DE M. GOOD-BAR (A., v.o.) (\*\*); Balzac, 8° (350-35-70) (359-52-70). ANNIT HALL (A. V.O.) : La Clef, 5° ANNIT HALL (A v.o.): La Clef, 5° (337-90-90)
L'ARGENT DE LA VIEILLE (It., v.o.): Marais, 4° (278-47-35).
ASSAUT (A., v.o.) (\*\*): Colisée, 8° (339-29-46); v.f.: A B.C., 2° (226-55-54), jusq. jeudi; Richelleu, 2° (233-56-70), à part de vend.; Montparnaese-83, 6° (544-14-27); Cilchy-Pathé, 18° (522-37-41), jusq. jeudi. BOB MARLEY (A. v.o.), Saint-Seve-In. 5 (033-50-91).

LE BOIS DE BOULEAUX (Pol. v.o.):
Cinoche Saint-Germain. 6 (633-10-82).

COOL (A., v.o.) : Quintetta, 5 (033-35-40); France - Elyséea, 8

Les films nouveaux

L'INVASION DES SOUCOUPES VOLANTES, film américain d'Ed. Hunt (v.o.): Studio Jean-Cocteau, 5° (033-47-62); v.f.: Publicis-Matignon. 8° (358-31-97), Paramount-Opéra, 8° (073-34-37), Max-Linder, 9° (770-72-86), Paramount - Bastilla, 12° (343-79-17), Paramount-Montparnasse, 19° (326-22-17), Paramount-Orièsus, 14° (540-45-51), Convention-Saint-Charles, 15° (579-33-00), Passy, 16° (288-62-34), Paramount-Montmartre, 18° (606-34-25). 34-25).
CAPRICORNE ONE, film américain de Peter Hyams (v.o.):
Saint-Germain-Studio, 5, (033-42-72), Ambasade, 8 (333-19-08): v.f.: Richellen, 2\* (233-56-70), Bosquet, 7\* (551-44-11). Françals, 9\* (770-33-88), Fauvette, 13\* (331-56-86). Montparnasse-Pathé, 14\* (323-65-13), Convention, 15\* (823-42-27), Wepler, 18\* (387-50-70), Gambetta, 20\* (197-02-74).

LES RISQUE-TOUT, film américain de Mark Lester (v.o.): U.G.C.-Danion, 6\* (329-42-63), Normandie, 8\* (359-41-18); v.f.: Bext. 2\* (236-83-83), U.G.C.-Gare de Lyon, 12\* (343-01-39), Mistral, 14\* (539-52-43), Miramar, 14\* (320-88-32).

LE CERCLE DE FER, film américain de Richard Moore (à partir de vendredi) (v.o.): Cluny - Ecoles, 5\* (033-20-12), George-V. 8\* (225-41-46); v.f.: AB.C., 2\* (236-55-54), Montparnasse - 83, 6\* (544-14-77), Gaumont-Sud, 14\* (331-51-16), Cambronne, 15\* (134-42-96), Clichy-Pathé, 18\* (322-37-41), Gambetta, 20\* (187-02-74). 34-25). CAPRICORNE ONE, film améri-

(723-71-11); v.f.: Richelieu, 2° (223-56-70); Montparnasse-Pathé, 14° (328-55-13); Pauvette, 13° (331-58-86); Jusq. jeudi; Eldorado, 10° (208-18-76); Clichy-Pathé, 18° (328-35-74); Murat, 18° (228-89-75); LA CONSEQUENCE (All., v.o.) (\*\*); U.G.C.-Danton, 6° (329-42-62); v.f.: U.G.C.-Opera, 2° (225-51-32). L'ETAT SAUVAGE (Fr.): Marheuf, 3° (325-47-19). ENQUETE A L'ITALIENNE (IL.v.o.); Colisée, 8° (359-29-46); v.f.: Ric-Opera, 2° (742-82-54); Montparnasse-83, 6° (344-14-27); Fauvette, 13° (331-36-26), à partir de vend.; Gaumont-Sud. 14° (331-51-16); Iusqu'à jendi; Murat, 16° (228-99-75); Clichy-Pathé, 18° (522-37-41). EXBIBITION II (Fr.) (\*\*), Caprl. 2° (342-31-39); U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08); U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08); U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08); U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-33). Paramount-Gaixie, 13° (580-18-03); Paramount-Gaixie, 13° (580-18-03); Paramount-Gaixie, 13° (580-18-03); Secrétan, 19° (208-71-33). LA PELME LIBRE (A., v.o.); Saint-Germain-Huchette, 5° (633-87-59); Marignan, 8° (339-92-82); P.L.M.-Sain - Jacques, 14° (589-68-2); v.f.: Balzac, 8° (339-15-71); Caumont-Opèra, 9° (073-85-48); Athéna, 12° (343-07-48), jusq. jeudi; Gaumont-Convention, 15° (228-42-7). LA FIEVER DU SAMEDI SOIR (A., v.o.) (\*\*); Saint-Michal 5° (378-48), (\*\*)); (\*\*); Saint-Michal 5° (378-48), (\*\*));

Gaumont - Convention, 15° (828-42-27).

LA FIEVRE DU SAMEDI SOIR (A., v.o.) (\*): Saint-Michel, 5° (328-47-18).

- Vf.: U.G.C.-Opera, 2° (261-50-32), Maxéville, 5° (770-72-86), Montparnasse-Bienvenüe, 15° (544-25-62).

- Vi.: U.G.C.-Opéra, 29 (281-50-32), Maxéville. 9º (770-72-86), Montparhasse-Bianvende, 15º (544-25-02).

Montparhasse-Bianvende, 15º (544-25-02).

LA POLLE CAVALE (A., v.o.): Ermitage, 8º (359-15-71). - V.f.: Ret. 2º (228-83-93), Bretagne, 8º (222-57-97). U.G.C.-Gobelina, 13º (331-06-19), Tourelles. 20º (638-51-88)

GOOD SYE EMMANUELLE (Fr.)

(\*\*): Capri, 2º (508-11-89), Eoul' Mich, 5º (033-48-29), Publicis-Champs-Elysées, 8º (726-78-23), Paramount-Opéra, 9º (073-34-37), Paramount-Maillot, 17º (758-24-24).

HITLER, UN FILM D'ALLEMAGNE (All., v.o.) (4 parties): La Pagode, 7º (705-12-15)

ILS SONT FOUS, CES SORCIEES (Fr.): Omnis, 2º (233-39-38), Marignau, 8º (359-52-24), George-V, 8º (225-41-46), jusqu'à jeudi, Saint-Lazare-Pasquier, 8º (337-35-43), Fauvetve, 13º (331-58-56), Gaumont-Sud, 14º (331-51-16), Cambonne, 15º (734-42-96), jusqu'à jeudi, Wepler, 18º (337-55-070), Gaumont-Gambetra, 20º (797-02-74).

L'INCOMPRIS (IL, v.o.): Marais, 4º (278-47-88).

INTERIEUR D'UN COUVENT (IL, v.o.) (\*\*): Studio Alpha, 5º (333-347), Publicis-Baint-Germain, 6º (222-72-80), Paramount-Marivaux, 2º (762-83-90), Paramount-Elysées, 8º (359-49-31). - V.f.: Capri, 2º (508-11-69), Paramount-Marivaux, 2º (762-83-90), Paramount-Marivaux

H. BOGART (v.o.) : Action La Payette, 9° (378-50-50) : les Pan-tastiques Années 20.

stages :

 CREATION LITTERAIRE ET POETIQUE, LECTURE ET MUSE EN VOIX AVOC : IRMBARD SEEFRIED et 1088 DEMUS, GILLES ELBAZ et ANNICK NOZATI,

Hens. et Inscrip. : 030-92-80 (pts 2156)



LA LOI ET LA PAGAILLE (A., v.o.):

Vandôme, 2º (973-97-52), Bonsparte,
6º (320-12-13), Biarrite, 8º (72369-23) — V.I.: U.G.C.-Gobelina.
13º (331-06-19), U.G.C.-Gobelina.
13º (331-06-19), St.-Germain Villaga, 5º (633-87-99);
Elysèes-Laincoin, 8º (359-36-14);
St-Lazare-Pagular, 8º (359-36-14);
St-Lazare-Pagular, 8º (357-35-43);
Olympic, 14º (542-67-42); 14-Juli16t-Bastille, 2º (357-90-81), — V.f.;
Nationa, 12º (343-04-57),
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE (It., v.o.) (\*); Etmitaga, LA MONTAGNE DU DIEU CANNI-BALE (L. v.o.) (\*) : Emitaga, 8\* (359-15-71). — V.f. : Rex. 2\* (236-83-83) : Helder, 9\* (770-11-24) ; U.O.C.-Clare de L.yon, 12\* (343-01-59) : U.O.C.-Gobelina, 13\* (331-06-19) : Mistral, 14\* (339-52-43) ; Bieuvenue-Montparnasse, 15\* (544-25-02) ; Imagea, 18\* (332-47-94) ; Secrétan, 19\* (206-71-33). MORTS SUSPECTES (A. v.o.) (\*) : Biarritz, 8\* (723-68-23). NOS HEROS REUSSIRONT-ILS. ? (It. v.o.) : Palais des Arts, 3\* (272-63-98).

62-98). LES NOUVEAUX MONSTRES (IL

LES NOUVEAUX MONSTRES (R. v.o.): Quintette, S\* (023-35-40); U.G.C.-Marbeuf, 8\* (225-47-19). — V.f.: U.G.C.-Opéra, 2\* (251-50-32). OUTRAGEOUS (A. v.o.): Eilboquat, 8\* (222-87-23). LA PETIFE (A. v.o.) (\*\*): U.G.C.-Odéon, 8\* (323-71-08); Biatritz, 8\* (122-68-23). — V.f.: Bretagne, 6\* (222-57-97); Caméo, 9\* (770-20-89); Mistral, 14\* (539-52-43). PROMENADE AU PAYS DE LA VIEILLESSE (Fr.): Marais, 4\* (278-47-86).

PROMENADE AU PAYS DE LA

VIEILLESSE (Fr.): Maraia, 4°
(278-47-85).

RETOUR (A., v.o.): ParamountOdéon, 8° (325-58-83); PubliciaChamps-Elyséea, 8° (720-76-23).

REVE DE SINGE (IL.) (\*\*) v.angl.:
Studio de la Harpo. 5° (033-34-83);
Olympic, 14° (542-67-42).

ROBERT ET ROBERT (Fr.): Impérial, 2° (742-72-32); Richelleu,
2° (233-58-70); Quintette 5° (03335-40); Colisée, 8° (359-29-46);
Athéna, 12° (343-07-48); Montparnasse-Pathá, 14° (325-55-13);
Convention, 15° (823-27-11).

LES ROUTES DU SUD (Fr.): Paramount-Marivaux, 2° (742-83-90);
Studio Médicis, 5° (633-25-97).

LES SEPT CITES D'ATLANTIS (A.,
v.o.): Paramount-Elyséea 8° (33949-34). — V.f.: Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28); ParamountMontparnasse, 14° (235-22-17);
Paramount - Maillot, 17° (75924-24): Secrétan, 19° (206-71-33).

SOLEIL DES HYENES (Tun., v.o.):
Racine, 6° (633-35-71).

UN ESPION DE TROP (A., v.o.):
Elysées-Point-Show, 8° (225-37-90).

V.f. Cinèsc, 2° (742-72-19).

VIOLETTE NOZIERE (Fr.) (\*):
Concorde, 8° (339-38-40); Monte-Carlo,
8° (225-08-33); Olympic, 14° (54267-43); Studio Raspail, 14° (32038-98). — V.f.: Impérial, 2° (74214-Juillet-Parnasse, 8° (326-38-00);
Hautafeuille, 6° (633-9-38); Elysées- Lincoln, 8° (359-36-14);
14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81).

Les festivals

RETRO-METEO-STORY (v.o.): La Clef, Sc (27-90-90): Indiscretions. EUTCECOCK (v.o.): Olympic, 14-(542-57-42): Mr and Mrs Smith. CHITCHCUEK (V.O.): Olympic, 14e (542-57-42): Mr and Mrs Smith. COMEDIES MUSICALES U.S.A. (V.O.): Mac-Mahon, 17e (380-24-81): Tous an scène.

DAUMESNIL, 12e (343-52-97) (V.O): 14 h. 30: les Escapades de Tom et Jerry: 15 h. 45. 21 h.: Monty-Python; 17 h. 15, 22 h. 30: Frankenstein junior; 18 h.: On achéve bien les chevaux; ven., sam., 0 h. 15: Théâire de sang.

L BERGMAN (V.O.): Studio Git-le-Cour, 6e (328-80-25): l'CSI du diable.

MUSIQUE ET CINEMA (v.o.). Le Seine, 5 (325-95-98), 14 h.; Chro-nique d'Anna Magdalena Ezch; 15 h.; Alexandre Newski; 18 b. Salomé; 20 h.; Mahler; 22 h.; One plus one Salome; av n. One plus one.

MELODRAMES (v.o.). Action République, 11° (805-51-33) : Loia; Orage. REDFORD-HOFFMAN (v.o.), Acadiza, 17º (754-57-53) : 13 h. 30 : Galaby le magnifique; 18 h. : Nos plus belles années; 18 h. : les Hommes du président; 20 h. : Votez Mac Kay; 22 h. : Lenny. FESTIVAL TATI. Champollion, \$4 (033-51-60) : Jour de fête.

FONDATION ROYAUMONT 95270 ASNIERES (OISE)

Semaine de la Voix 26 août - 2 septembre 1978

INTERPRETATION ET AC-COMPAGNEMENT DU LIED ALLEMAND

• CHANSON FRANÇAISE

PAUL FOURNEL, GEORGES PEREC, JAC-QUES ROUBAUD et DANIEL ZERKI Quelques places encore disponibles



« Us grand poète » Colette GODARD (le Monde).

Le pays profond

français -, en deux parties, tiré d'un roman de Denis Lalanne -TF 1, - intéressant, maladroit par moment, un pau bancal, allant su tond des choses cepen dant, des choses de la vie. la vie de tous les jours, les jours heureux d'une adolescence sous l'occupation. C'étati à Pau. C'aurait pu être ailleu-s. Le vollà, le pays profond. L'histoire de France, la vrale; c'était ça, une histoire faite de toutes les patites histoires drôles, tristes ou embêlentes qu'ont eues les gens, au temps déjà lointain des loulards novés sur le front, des tickets d'alimentation et des discussions en lamille sur les mérites comparés de la résistance et de la collaboration entre tontons à la mode de Brassens, dont l'un était pour les Tommies, l'autre pour les

Julien, je jeune témoin — paz si jeune que ça, il avait quinze ans en 1939 — de ces années mémorables, lui, n'a pas d'opi-

aume d'amour une jolle fille, prolesseur d'angleis, et d'emitié. un chic garçon, engagé dans la L.V.F. Ce qui lui attirera des ennuis - avec les F.F.I. à la

Le réalisateur, Blanc, se détend absolument. c'ast très rare à l'écran, ca parti. Le nez sur l'événement, il se contente d'enregistrer, de noter les réactions de ses protagonistes. Quand, un peu avant la fin de la guerre, on viendra arrêter la voisine, Julien croira que c'est parce qu'elle faisait du marché noir. On lui signalera alors qu'elle s'appeleit Rechel et que pour les juits, tu sais, en ce moment... Non, Il ne sait pas, visiblement, il s'an moque d'allleurs. Ce n'est pas son pro-blème. Son truc, à lui, c'est la Nouvelle-Orléans pour le jazz et le journalisme pour le rugby.

Une époque pas comme les autres, vécue par un Français parmi d'autres. CLAUDE SARRAUTE

VERS UNE AUGMENTATION

DE LA REDEVANCE ● Le gouvernement vient de faire Le gouvernement vient de faire savoir aux responsables des sociétés de programme et de TDF, que le produit de la redevance prévu pour 1979 par la prochaine loi de finances devrait être en augmentation de 18,4 %. Cet accroissement serait dû à la hausse du taux de la redevance télévision et à la création d'une taxe sur les autoradios (la redevance radio ayant été supprimée l'an dernier). La progression avait été de 12,5 % de 1977 à 1978.

Mile NICOLE BRIOT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'INA

 Mile Nicole Briot, inspecteur des finances, vient d'être nommée secrétaire général de l'INA (Institut national de l'au-diovisuel). Elle remplace M. Claude Mollard, nommé récemment conseiller référendaire à la Cour des comptes. Née en 1938, ancienne élève de l'ENA, Mile Nicole Briot a été notamment chef du bureau du budget au ministère des affaires culturelies en 1971.

Jeudi 27 Juillet

CHAINE 1: TF 1 -

18 h. 15. Documentaire : Evasion (Hafti chérie) : 19 h. 10. Jeunes pratique : 19 h. 40. Les formations politiques : la majorité : 20 h., Journal :

Banques.

Agences de Voyages, Assureurs, Caisses d'Épargne Ecureuil,

20 h. 30. Feuilleton: Les hommes de Rose, de C. Sire, réal. M.-Gloche (1º episode : Le grand bahul).

Ross Dupuy, horticultrice dans la région parisienne, élène soule ses deux fils qu'elle a ous d'un militaire tué pendant la guerre d'Indochine.

21 h. 25. Dossier : Réflexions sur la violence, réal. Croce-Spinelli Réflexions au paurel, car la film ne pre-TOCS-Spinelli

Réflections au pluriel, car le film ne prétend pas éputer ce sujet qui plonge dans
le psychanalyse de active société et donne
une série d'apercus sur la violence, ses
causes, ses fondements, ses affets. Violence
des grands ensembles, violence de la solitude, violence de l'abondance et de la
convottise, violence du déracinement. Espentiellement tourné en région parliemne et ce
Corse, ce document met en soène des délinquants' anonymes, des grauchtites, des hommes politiques, des architectes étèbres et des
journaistes.

22 h. 20. Série : Caméra (e... (La vocation suspendue, de R. Ruiz). Adaptés du roman de P Elossouski, l'his-toire d'une vocation sacerdotale mise à l'épreuve du monde religieux et, dans le même mouvement, une reflexion sur le pouvoir inearné ici, par l'Eglisé catholique et romaine qui est, selon le réalisateur, « l'ex23 h. 30. Journal.

CHAINE II : A 2

CHAINE II: A Z

18 h. 40, C'est la vie; 18 h. 55, Jeu: Des
chiffres et des lettres; 19 h. 45. L'heure d'été:
20 h. Journal:
20 h. 35, Variétés: Le grand échiquier, de
J. Chancel.

Un violoniste direct et gat. Henryk Szeryng,
polonais, évoque sa vie, les mois qu'il passe
chaque année à fouer de pays en pays. Os
célibelaire a deux enjants. Fun, Stradivarius,
date de 1734, Pautre, Guarasrius, da 1743,
des pièces de musée: ses violons tétiches.
23 h. 10, Journal.

CHAINE III: FR 3

19 h. 20. Emissions régionales : 19 h. 40. Pour les jeunes : 20 h. Les jeux. 20 h: 30. FILM (um film. un acteur) LE CANARD EN FER BLANC, de J. Poitrenaud (1967), avec R. Hanin, C. Marchand, L. Kedrova, F. Blanche, J.-M. Tennberg, A. Mejuto. (Rediffusion)

En Amérique centrale, un Français, pilote Taxion-taxi, est mélé aux agissements de pseudo-révolutionnaires qui lui ont souvé la vie. Pêle film d'aventures à la française.

FRANCE-CULTURE 18 h. 30, Série nouvelle de O'Henry; 19 h. 25, Entretiens avec... Pierre Schaeffer; 20 h. Avignon théâtre ouvert : « Les mères grisse », de D. Besnehard, réal J. P. Colas; 22 h. 30, Nuits pas pâlea... En direct d'Avignon.

FRANCE-MUSIQUE

18 h. 2, Musiques magasine; 19 h., Jazz time : le oc-notes; 18 h. 35, Elosque; 19 h. 45, Informations

20 h. 30. Echanges internationaux... « Une barque sur l'océan » (Ravel), « Menuet antique » (Ravel), « Apparitions » (Ligeti), « Concerto pour quintette à vente et ofchestre » (Beck), « Bymphonie » 3 » (Roussel), par l'orchestre symphonique du Sudwestfunk, dir. 2. Bour; 22 h. 30. France-Musique is unit... Des sons et des costumes : Haut et Bas Moyen Age; 23 h., Acqualité des musiques traditionnelles; 0 h. 5. La substantifique moelle.

#### VENDREDI 28 JUILLET

CHAINE ! : TF 1

12 h. 30. Feuilleton: Les jours heureux: 13 h., Journal: 13 h. 35. Acilion et sa bande: 18 h. 15. Documentaire: Evasion (Saint Solell en Haiti): 19 h. 10. Jeunes pratique: 19 h. 40. Ces chers disparus: Luis Mariano: 20 h.

Ces chers disparus: Luis Mariano; 20 h 30, Au théâtre ce soir: Le locataire du troisième sur cour, de J.K. Jerome, mise en scène: A. Villiers, avec F. Fleury. M. Georgi, M. Carvey, M. Desrau;

Dans une pension de famille à Londres, des êtres mesquine et égostes s'entre-déchirent, arrive un voyageur: û leur révête une lumière qui les arrachera à leur médiorité. Espérons que la suduction et l'adaptation n'ont pas étoufié l'humour de cette très foits pièce de Jerome E. Jerome (Trois hommes daus un bateau).

hommes dans un bateau).

2 h. 30. Ciné première.

Avec, comme invité, l'écrivain Jacques Laurent, qui parle de la Montagne du dieu
cannibale et du Matamora, de Dino Bisi.

23 h. Journal.

CHAINE II : A 2

13 h., Feuilleton: La reine des diamants (les deux premiers épisodes: jusqu'à 15 h.); 15 h. Aujourd'hui magazine, tennis: Coupe de Galéa et les Jeux africains: 18 h., Récré A 2: 18 h. 40, C'est la vie; 18 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres: 19 h. 45, L'heure d'été; 20 h., Journal; 22 h. 35, Journal; 20 h. 30, Feuilleton: Ces merveilleuses pierres.

pierres.
21 h. 35, Emission littéraire : Apostrophes
(Le tour de Jules Verne en soixante-dix minutes).

ILe tour de Jules Verne em soixante-dix minutes).

Avec MM. C.-M. Mertin (la Vie et l'Euvre de Jules Verne; F. Rivière (Jules Verne); M. Sorievo (Jules Verne; Portrait de l'ardiste jeune); S.-Vierne (préjacière des couvres de Jules Verne chez Gainier-Flammarion); F. Lacassin (préjacièr des couvres de Jules Verne rééditées sux Editions 10/18) et Ray Bradbury, écrisein américain.

22 h. 40. FILM (Aspect du jeune cinéma français) : LE MONDE ETAIT PLEIN DE COULEURS, d'A. Périsson (1973). avec F. Atkine, M. Éggerickx, M. Ribowska, H. Nassiet, D. Lommel, A. Babkine.

Un mime, très épris d'une jeune jeune, veut nionter un speciacie avec des danseurs. Il se heurte à mille dijficultés.

Des idées originales, beaucoup de sensibilité et une mise en scène qui reste flous.

CHAINE III; FR 3

18 h. Emissions régionales : 19 h. 40. Pour les jeunes : 20 h., Les jeux.
20 h. 30. Le nouveau vendredi : Une autre vie en montagne réal. J. Habans.

Un reportage sur les villages de montagne qui se vident, et les efforts des derniers habitants pour faire revipre leur région.

habitants pour lates reviews law réplon.

21 h. 30, série ethnographique: Il était une fois. le pouvoir (les morts au balcon).

Au oœur de l'ûs des Célèbes. en Indonésie, une oliganchie de quelques fomulles a réusei d maintenir sa domination sur un peuple d'esclaves en s'appupant sur la force du cuits des ancêtres. Chez les Toradjas, les morts régnent: sur les vivants.

22 h. 10, Journal.

FRANCE-CULTURE

7 h. 2 Possis: Nicole Brossard (et à 14 h., 19 h. 55, 23 h. 56); 7 h. 5, Matinales; 8 h., Les chemins de la connaissance... Vienne et ses prophètes; à 3 h. 32, L'attachement; à 8 h. 50, Echer au hasard; 9 h. 7, Matinès des arts du spectacle; 10 h. 45, Le text et la marge; 11 h. 2, Le Metropolitan Opera de New-York: les opéras américains; 12 h. 5, Parti pris; 12 h. 43, Panorama.

13 h. 30, Musique extra-européenne; 14 h. 5. Un livre, des vois; c Comme un verger avant l'hiver s, de B. Friang; 14 h. 45, Les après-midi de France-Culture... les Français s'interrogent: révolution dans la Iaçon de percevoir la vie sauvage des animaux; 18 h., Pouvoirs de la musique; 18 h. 50. Série; Nouvelles de C'Banry; 19 h. 28, Entretiens avec... Pierre Schaeffer; 20 h., Panorams du roman policier noir : thèmes, décors, ressorts de l'action, par P. Dupries et S. Martel; 31 h. 30, Musique de chambre: Rachmaninoff, D. Milhaud, Janocek; 22 h. 30, Nuits pas pèles... En direct d'Avignon.

FRANCE-MUSIQUE

7 h. 3. Guotidiens musique; 9 h. 2. Ms matin des musiciens; 12 h. Chansons; 12 h. 404 Jazz classique (Ahmad Jamal); 13 h. 15. Stéréo service; 14 h. Divertimento (Suppe. Frisinger, Fucili, Strauss. Setter); 14 h. 30. Triptyqua. Prélude : Rousseau. Salmi-Georges; 15 h. 32. Musiques d'allieurs. Suisse romande : Martin, Wissmer, Tabachnick; 17 h., Postlude : Mendelssohn, Liest, Prokofiev; 18 h. 2. Musiques magarine : la musique classique et contemporaine en France; 18 h. 85. Festival de Bayrenth... el'Or du Ehin > (Wagner), par l'orchestre du festival de Bayrenth, dir, P. Boulez, avec D. Mc Intyre, Z. Kelsmen, H. Zednik; 31 h. 30. Da Capo; 22 h. 10. France-Musique la nuit : Des sons et des costumes; 2 0 , 5, La aubstantifique moelle.

#### CARNET

#### Naissances

Anne et Michel TATU, Sacha, Matscha et Nicolas Tatu sont heureux d'annoncer la naissance de leur fille et sœux.
 Marina le 24 juillet, à Paris.

M. et Mme Philippe WAQUET ont la joie d'annoncer la naissance

Aglaé le 24 juillet 1978, à Paris.

#### Mariages

— Le docteur et Mme Jean-René
DEULLER,
Mme Léonce PRÉVOTAT,
sont heureux de faire part du
mariage de
Elisabeth et Pierre-Marie
célébré dans la plus stricte intimité,
le 8 juillet 1978, à Hossegor
(Landes).

Décès Les Pères et Frères de la Compa-guie de Jésus, Les membres de sa famille, font part du décès du Père Henri BIDAULT à Elancourt (Yvelines), le 28 juil-let 1978. Ses obsèques auront lieu à Mau-repss (Yvelines), église Notre-Dame, le vendredi 28 juillet, à 14 h. 30

- Mme Henri Chateau, son

épouse,
M. et Mme F. Rozenberg,
M. et Mme A. Sancier,
M. et Mme P. Rabant,
M. et Mme Jean Chateau,
M. Guénolé Chateau,
ses enfants,
ont la douleur d'annoncer le décès

M. Henri CHATEAU survanu à Moriaix, le 25 juillet 1978. Les obsèques seront célébrées à Moriaix, le vendred! 25 juillet 1978, à 10 h. 30, en l'église Saint-Melaine. 6, piace E.-Souvestre,

— Le président, La direction générale, Et la direction de la compagnie nationale Air France, ont le regret de faire part du

décès de M. Raymond DUPRE commandeur
de la Légion d'honneur,
ingénieur générai de l'air,
directeur générai adjoint
d'Air France

(en retraite). survenu à Paris, le 23 juillet 197a. La cérémonie religieuse sera célé-brée le vendredi 28 juillet, à 10 h. 30. en l'église Notre-Dame-de-l'Assomp-tion, 88, rue de l'Assomption, 75016 Paris.

[Né en 1906, M. Dupré, ancien élè-INé en 1906, M. Dupré, ancien étève de l'Ecole polytechnique, ingénieur de l'Ecole supérieure de l'aéronautique, avait été breveté pilote en 1929. Il tut secrétaire permanent des essais en voi avant de faire partie de l'administration de l'aviation civile de 1940 à 1943. Entré à Air France en 1943, il tut nommé directeur technique et des opérations aériennes en 1948, puis directeur général adjoint de la compagnie nationale en avril 1948 jusqu'à se ratraite en 1973.

- On nous prie d'annoncer le M. Robert EDOUARD

fit. ROUTERD

Serivain,

Survenu à Paris, à l'âge de cinquante-quatre ans.

De la part de :

Mme Robert Edouard. Et de toute sa familie.

Et de toute sa famille.

La cérémonie religieuse sera céléhrèe en l'égiuse Saint - Dominique
(16, rus de la Tombe - Issoire,
Paris-14\*), le vendredi 28 juillet, à
14 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière d'Ivry-Parisien.
Cet avis tient lieu de faire-part.
7, rus du Docteur-Charica-Richet,
Paris (13\*). Paris (13.).

#### LUCIEN GUIBOURGÉ

Roger Burnel, président de l'Union nationale des associations familiales, et Mmes et MM. les membres du conseil d'administra-tion de l'UNAF. Habib Guerfel, président de l'Union internationale des orga-nismes familiaux, at Mmes et MM. l'Union internationale des orga-nismes familiaux, et Mmes et MM. les membres du comité de direction de l'U.I.O.F., ont le regret de faire part du décès

M. Lucien GUIBOURGE.

de la Légion d'honneur, président d'honneur de l'UNAF et président d'honneur de l'UNAF et président d'honneur de l'ULOF, surveau à Versailles le 26 juli-

Ses obsèques auront lleu le ven-dredi 28 juillet, à 11 beures, à l'église Saint-Symphorien de Ver-sailles. UNAF. 28, place Saint-Georges, 75009 Paris. U.I.O.F., 28, place Saint-Georges, 75009 Paris.

U.I.O.F., 28, place Saint-Georges, 75009 Paris.

[Né le 20 octobre 1892 à Versailles, Lucien Guibourgé a joué un rôle déterminant, au lendemain de la dernière guerre, dans la création de l'Union nationale des associations familiales. Il en tut le président de juin 1948 à juin 1961, il trensporta cette eclien sur le pion international dans le développement de l'Union internationale des arganismes familiaux, qu'il présida de 1961 à 1969.

M. Guibourgé contribua notamment à confirmer et étargir la mission éducative des parents et de l'école, pare la muillé de guerre, M. Guibourgé avait été membre du Conseil du Commerce extérieur et membre du Haut Comité à la population, il était commandeur de la Légion d'homeur.]

commandeur de la Lègion d'homosur.]

— M. et Mme Jenn-Claude Erzyw-kowski et leurs filles.

M. et Mme Jean-Claude Erzyw-kowski et leurs filles.

M. et Mme Jean-Christophe Slucky-Krzywhowski et leur fils.

Mile Dominique Erzywkowski et leur fils.

Mile Dominique Erzywkowski ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Mine veuve

Hermiann KRZYWKOWSKI née Sarah Lapideuse, officier de l'instruction publique, leur mère. grand-mère, artière-grand-mère et Parente, décède le 26 juillet 1978, dans as quatre-vingt-septième alinée.

Les obsèques ont cu lieu le lundi 24 juillet 1978 au cimetièm de Bagneux - Parisien, dans la plus stricte intimité.

M. et Mme Serge Krzywkowski, 191, rus Le Corbusier, 13008 Marseille. M. et Mme Jean-Claude Krzyw-kowski, 2, rue de Breuvery. 78100 Saint-Germain-en-Laye. - M. et Mme Dominique Lan-

cranon et leurs enfants.

M. et Mme Denis Lancrenon et
leur (lis.
M. et Mme François Lancrenon
et leurs enfants. M. et Mme Francis Lancrenon et leurs enfants.
M. et Mme Pascal Lancrenon et leurs enfants.
M. et Mme Jean-Pierre Ralmond et leurs enfants,
Les familles Nicolas, Lecarme, Rodary, Nosilles, Lancrenon, ont la douleur de faire part du décès de
Mme André LANCRENON née Anne Sencert.

name André LANCRENON
née Anne Sencert,
surrenu à Paris, le 25 juillet 1978.
La cérémonie religieuse et l'inhumation auront lieu le 28 juillet 1978 à Viterne (Meurthe-et-Moselle).
Une messe sera dite uitérieurement à Paris.

— On nous prie d'annoncer le décès de

#### Mile Denise LEROUX

rappelés à Dieu le 20 juillet. Les obsèques ont eu lieu le 26 juil-let, suivies de l'inhumation au cimetière du Montparnasse.

Mme J. Bastlen. 8. rue de Pontoise, Paris (5°). On nous prie d'aunoncer écès de M. Marc POFILET

ancien ambassadeur,
ministre piénipotentiaire (ER.),
officier de la Légion d'honneur,
survent à Nice, le 25 juillet 1978,
dans sa soixante et ouzième année,
Le présent avis tient lieu de fairepart.

Le present avis tient lieu de fairepart.

[Mé en Algérie, diplômé de l'Ecole
de s langues orientales, Marc Pofflet
ètalt entré au ministère des affaires
étrangères en 1930. Après avoir servi
dans les ambassades ou consulats de
l'étérian, Kaboul, Bagdad, Genève, Istanbul, Tripoli et Benghasi, il était, au
début de la guerre en 1940, chef du
cabinet diplomatique du résident général à Tunis, il sert ensuite au commissariat aux affaires étrangères du gouvernement provisoire, puis comme consul à
Lauzanne en 1944.

Il a été nolamment premier conseiller
à Varsovie, consul général à Istanbul,
puis à Sao-Paulo, enfin ambassadeur à
1970. Depuis 1973, il vivait en retraite
à Mice.]

La communauté chrétienne des Chiliens en exil ressent avec une profonde douleur te décès de Mgr Guy-Marie RIOBÉ angr Guy-Marie ELUDE
qui a témoigné son soutien linassablement à tous ceux qui soufrent dans notre pays et en Amérique
latine.
Elle s'associe au deuil des chrétiens d'Orléans et de l'église catholique française.

Messes anniversaires

— Il y a quatre ans,
M. André LEVY-DESPAS
quittait les siens.
Une pensée est demandée à ceux
qui l'ont connu et aimé et qui
demaurent fidèles à son souvenir.

Un SCHWEPPES Lemon sans pulpe? « Indian Tonic » sans bulles ? C'est impossible.

Nos abounés, bénéficient d'une réduction sur les insertions du « Carnet de Monde », sost priés de joindre à lear eavoi de texte sue des dernières bendet pour justifier de cette qualité.

#### **AUJOURD'HUI**

#### MOTS CROISÉS MÉTÉOROLOGIE

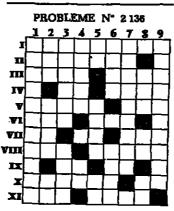

HORIZONTALEMENT I On est bien content de les trouver au moment de la retraite. — II. Sont obligés d'écrire pour réclamer leurs droits. — III. Reste menaçant aussi longtemps qu'il reste couvert; Endroit où l'on peut poser la culotte. — IV. Pronom; En Palestine. — V. Pas libres; Se fait souvent pincer. — VI. Facilitent l'accomplissement de maiste de maints projets; Bang, au Vietnam. — VII. Unité de poids; Cri d'horreur; Fit passer. — VIII. Cri d'horreur : Fit passer. — VIII Four faire la peau ; Réservoir plus ou moins profond. — IX. Point de départ : D'un auxiliaire. — X. On peut redouter une catastrophe lorsqu'ils ne répondent plus : Se modifient avec le temps. — XI. C'est le moment de se mettre la ceinture! : Ce qu'il convient de faire d'un avertissement sérieux.

#### VERTICALEMENT

1. A prendre ou à laisser! - 2 Obsède une amoureuse; Iris et lentilles y ont un commun objectif; Grecque. — 3. Grimaciers occasionnels; Ont donc estimé qu'elles n'avaient rien à cacher. - 4. Souvent animée par un demi ; Permet d'écarter. - 5. demi : Permet d'écarter. — 5.
Passé qui engage l'avenir : A
besoin de toutes ses dents : Dans
une défense. — 6. Permettent aux
géologues de mettre de l'ordre
dans leurs idées : Epreuve plus
ou moins sévère. — 7. Fis des
agaceries. — 8. Coule en Angleterre : Chef d'une file impressionnante et sans limites : Change
de nom sans changer de place. de nom sans changer de place. 9. Peuvent vivre de nos charmes. Solution du problème n° 2 135

Horizontalement L Epaulette [cf. & tomber s].

— II. Cuisine. — III. Hie [outil de paveur]; Ion. — IV. Et; Sienne. — V. Assette. — VI. Erre; Rå. — VII. Calée; Cep. — VIII. In; Coup. — IX. Etler; U.S.A. — X. Ras; Iodés. — XI. Snob [cf. & lion s]; Ses.

Verticalement 1. Echéanciers. — 2. Puits;
Antan. — 3. Aie!; Sel; Iso. — 4.
Us; Sirène. — 5. Littère; Ri. —
6. En; été [s On ne peut pas
être...s]; Os [ronger son osl. —
7. Teint; Coude. — 8. Onéreuses. - 9. Erne; Appas [cf. ∢échap-

GUY BROUTY.





- Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibers (le mb veut environ % de mon Zone de pluie ou neige 🗸 averses 🌠 orages 🖚 🕳 Sens de la marche des fronts

#### Front chaud .A.A. Front froid .A.A. Front occlus

Evolution probable du temps en France cutre le jeudi 27 juillet à à 8 heure et le vendredi 28 juillet

L'ancienne perturbation pluvio-orageuse, qui achèvera de traverser jsudi l'est de la France en s'affai-blistant, sera suivis d'une zone de hautes pressions qui es décalera len-tement vers l'est. Une nouvelle per-turbation abordera jeudi soir les régions proches de l'Atlantique et de la Manche. Ralentie par les

#### Journal officiel

Est publié au Journal officiel du jeudi 27 juillet :

UN DECRET Portant fixation de la dota-tion de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

#### Visites, conférences

VENDREDI 28 JUILLET VISITES GUIDEES ET PROME-

NADES. — 15 h., 23, rue de Sévigne. Mme Garnier - Ahlberg : « Au Marais ». Marsis ». 15 h., entrée principale, place Valhubert, Mme Puchal : « Le Jardin Valhubert, Mme Puchal : « Le Jardin des plantes ».

15 h. Bagatelle, entrée de l'exposition, Mme Zujovic : « Folles du XVIIII à Bagatelle », entrées limitées (Caisse nationale des monuments historiques).

15 h., 20, rue Pierre-Lescot : « Les Halles » (A travers Paris).

15 h., entrée principale du château : « Vincennes » (Paris et son histoire). teau : « vincennes » (Paris et son histoire). Al h. mêtro Maubert-Mutualité, M. Ch. Guasco : « L'église Saint-Sèverin » (Tamplia).

hautes pressions, alle se fragmentera en prensat un caractère orageux. Vendradi 25 juillet, le temps sera généralement très nuageux de la Bretagne à la Normandie et de la Vendée à l'Aquitaine et aux Pyré-nées occidentales. On observera sur ces régions quelques pluies éparses, parfois orageuses. Partout ailleurs, le temps sera sou-

#### P. T. T.

#### LA NOUVELLE FACTURE DAI TÉLÉPHONE

Une nouvelle facture de télé-Une nouvelle facture de télé-phone, plus explicite, va remplacer progressivement la quittance ac-tuelle. Testée depuis quelques mois auprès de 35 000 abonnés reliés au central « Robinson », la nouvelle formule vient d'être étendue à 150 000 usagers des sec-teurs de Massy-Palaiseau et de la Défense, près de Paris. Les abonnés de Paris-Ile-de-France en bénéficieront à la fin du mois en bénéficieront à la fin du mois d'octoure prochain, et l'ensemble des abonnés, en 1979.

des abonnés, en 1979.

Plus précise, plus claire, la nouvelle facture permettra à l'abonné de mieux apprécier ce qui est facturé. En outre, pour en faciliter le règlement, un TUP (titre universel de paiement) sera joint à la facture. Il pourra être soit complété par l'abonné (numéro de C.C.P. et signature), qui le transmettra ensuite à son centre de chèques postanz, soit remis, aux guichets des bureaux

vent peu nuageux ou passagèrement nuageux. Cependant, des brouillards se formeront en fin de nuit, plus abondants dans les vallèts du Centre et du Nord-Est; ils se dissiperont rapkiement en début de matinée. L'après-midl, les passages nuageux deviendront plus fréquents sur le Nord, le Basain parisien, le Vai de Loire, le Massif Central, le Languedoc et le Roussillon; de rares orages pourront éclater le soir.

Les vents seront généralement

Les Yents seront généralement faibles puis modérés, de secteur sud dominant; ils deviandront asset forts en rorientant à sud-ouest près de la Manche. Les lempératures, en légère baisse dans les régions proches de l'Atlantique, reateront généralement élevées ailleurs.

~

...

· 참

\*\*\*

Alleurs.

Le jeudi 27 juillet, à 8 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 1 018.4 millibars, soit 763.9 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 25 juillet; le second, le minimum de la nuit du 26 au 27): Ajaccio, 26 et 18 degrés; Biarritz, 25 et 17; Bordsenu, 25 et 15; Brest, 19 et 15; Casn, 21 et 10; Cherbourg, 18 et 13; Clermont-Perrand, 20 et 16; Dijon, 22 et 16; Grenoble, 26 et 17; Lille, 21 et 10; Lyon, 25 et 15; Marseille, 30 et 17; Nancy, 24 et 17; Nance, 23 et 10; Mice, 26 et 19; Paris - Le Bourget, 20 et 10; Pau, 25 et 14; Perpignan, 28 et 20; Rennes, 24 et 12; Strasbourg, 29 et 17; Toure, 24 et 11; Toulouise, 27 et 18; Pointe-à-Pière, 31 et 24. Le jeudi 27 juillet, à 8 heures, la

Températures relevées à l'étranger:
Alger, 38 et 21 degrés; Amsterdam,
23 et 12; Athènes, 29 et 23; Berlin,
30 et 18; Bonn, 27 et 14; Bruxalles,
24 et 14; Le Caire, 32 et 23; Bes
Canaries, 29 et 19; Copenhague, 21
et 14; Genéve, 20 et 16; Lisbonne,
28 et 18; Londres, 23 et 14; Madrid,
26 et 17; Moscou, 14 et 11; Nairobl,
42 et 12; Nawyork, 29 et 18; remis, aux guichets des bureaux de poste. Dans ce cas, aucune tab. supplémentaire ne sera perçue.

## **SPORTS**

#### YACHTING

#### Le bel été des « Half Tonners »

concurrents, dix bateaux

concurrent.

concurrent.

En cette année paire, c'est-àdire privée d'Admiral's Cup, cette compétition apparaît comme la plus marquante de la saison en Europe. Elle suscite en particulier beaucoup d'intèrêt en France, où ce type de voiller est très répandu (la One Ton Cup, qui sera courue en Allemagne, à Flensburg, du 3 au 16 septembre, retient moins l'attention: les bateaux de 11 mètres qu'elle oppose atteignent un prix très élevé).

Parmi les dix unités qui dè-

Parmi les dix unités qui dé-fendent les couleurs nationales à Poole, cinq sont dues à des architectes français : quatre à Jean Berret et une à Michel Joubert. Trois plans sont signés Ron Holland, Néo-Zélandais établi en Irlande, un est dû au crayon de l'Anglais Michael Pocock, un autre a été concu par l'Italien autre a été conçu par l'Italien Andrea Vallicelli

En Grande-Bretagne, la Half Ton Cup a èté préparée avec passion. La sélection des dix èlus s'opérera bientôt entre une cin-quantaine de bateaux sur lesquels trente-cinq sont nouveaux. Les plans sont souvent l'œuvre d'architectes plus connus outre-

Sélectionnés à l'issue de Manche que sur le continent récentes éliminatoires, qui comme Stephen Jones, Edward ont réuni une vingtaine de Dubois ou David Thomas. Mais concurrents, dix bateaux on retrouve aussi, naturellement, concurrents, dix bateaux représenteront la France dans la prochaine Half Ton Cup, qui se disputera en Grande-Bretagne, à Poole, du 13 au 26 août.

Ce championnat du monde des 21,7 pleds — voillers habitables d'environ 9 mètres de long, à qu'ile ou à dérive — opposera près de soixante participants. La France et la Grande-Bretagne aligneront dix bateaux, l'Italie et les Pays-Bas six, la Suède cinq, l'Atlemagne trois. Les Etats-Unis et la Nouvelle-Zèlande devraient être représentés par un seul concurrent,

la course en solitaire de l'Au-rore, de Perros-Guirec à Qui-beron, via l'Islande et l'Espagne. Trois anciens gagnants de cette confrontation annuelle prendront notamment le départ : Jean-Marie Vidal, vainqueur en 1972 ; Gilles Le Baud, en 1973 ; et Gilles Gablat en 1977 qui silgra un Gahinet, en 1977, qui aligne un nouveau bateau réalisé sur ses plans. A côté de prototypes spéciale-

A côté de prototypes spéciale-ment construits à cette intention, la course de l'Aurore rassemble un nombre appréciable de First dessinés par André Mauric et livrés en série par le chantier vendéen Béneteau au rythme de trente par mois, ce qui est excep-tionnel pour un bateau habitable de 9 mètres de long. Daniel Gilard, vainqueur de la dernière mini-transat en soltaire, barrera l'un d'entre eux. l'un d'entre eux.

l'un d'entre eux.

Il est piquant de noter que, en Angleterre, un grand chantier vient de prendre une initiative symétrique ou, si l'on veut, inverse. A partir de son « half tonner » de compétition du à Ron Holland, Nicholson réalise désormais le 303 rendu plus habitable nar un rehaussement du table par un rehaussement du roof. De part et d'autre de la Manche, une coque bien dessinée peut, dans des versions spéciale-ment étudiées, ambitionner de se montrer à l'aise en course et en croistère

YVES ANDRÉ

TIRAGE No 30

## Liste officielle DES SOMMES A PAYER. TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS SOMMES TERMI- FINALES

| NAISON | NUMEROS                                        | DU<br>ZODIAQUE                                                                                                                        | A<br>PAYER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAISON | et<br>NUMEROS                                | 20DIAQUE                                                                                                              | A<br>PAYÉR                                                                         |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 091<br>641<br>9 211<br>3 061<br>4 871<br>8 081 | tous signes tous signes cepricorne setres signes génesors eutres signes poissors setres signes ilon surres signes capricorne          | F. 300<br>300<br>7 100<br>7 100<br>15 000<br>1 200<br>15 000<br>1 200<br>15 000<br>1 200<br>10 000<br>10 000<br>16 000<br>1 200<br>1 300<br>1 | 7      | 2 097<br>2 997<br>4 077<br>05 057<br>09 797  | sagittaire<br>autres signes<br>belence<br>eutres signes<br>capricorne<br>autres signes<br>capricorne<br>autres signes | F. 7 000<br>700<br>7 000<br>7 000<br>15 000<br>1 200<br>20 000<br>1 000<br>150 000 |
| 2      | 95 831<br>4 <i>922</i><br>8 282<br>95 952      | autres signes segittaira autres signes venenal autres signes scorpion autres signes espricorne                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8      | 9<br>08<br>38<br>388<br>576<br>838<br>05 068 | tous signes tous signes tous signes tous signes tous signes tous signes capricone acros tignes gémeaux                | 70<br>220<br>220<br>370<br>370<br>370<br>20 070<br>1 070<br>150 220                |
| 3      | 013<br>2 193<br>06 063                         | tous signes bélier sutres signes capricorse eutres signes                                                                             | 1 000<br>300<br>7 000<br>700<br>20 000<br>1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9      | 8 268<br>05 059<br>01 779                    | autras signas taurass sutras signas taurass tauras signas                                                             | 15 000<br>1 200<br>20 000<br>1 000<br>150 000<br>16 000                            |
| 4      | 44<br>1 004<br>3 904<br>6 374<br>8 484         | tous signes<br>scorpion<br>autres signes<br>génesaux<br>autres signes<br>vierge<br>autres signes<br>taureau                           | 150<br>7 800<br>700<br>700<br>7 000<br>7 000<br>7 000<br>7 000<br>7 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 23 549<br>28 769<br>80<br>910<br>2 600       | euroer autres signes vierge autres signes tous signes tous signes poissons                                            | 150 000<br>10 000<br>150 000<br>17 000<br>18 000<br>2 000                          |
|        | 05 054<br>21 444                               | autras signas capricorne autras signas lion autras signas tous signas                                                                 | 700<br>20 000<br>1 000<br>150 150<br>10 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 3 300<br>06 050<br>17 000                    | autras tignes vierge autras tignes capricorne autras tignes scorpole autras tignes                                    | 720<br>75 000<br>1 200<br>20 000<br>1 000<br>150 000                               |
| 5      | 695<br>1 915<br>6 455<br>05 056<br>35 805      | tous rignes pagittaire patres signes capricolne parres signes capricolne surres signes capricolne surres signes halance patres signes | 370<br>15 070<br>1 270<br>16 070<br>1 270<br>20 070<br>1 070<br>150 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 30 380<br>31 780<br>37 450                   | versöbb<br>solssons<br>autres signes<br>bélier<br>autres signes                                                       | 750 750<br>10 750<br>150 750<br>10 150<br>10 150<br>150 000                        |
| 6      | 0 306<br>7 109<br>0 286<br>3 256<br>05 095     | verseeti<br>autres signes<br>cancer<br>autres signes<br>cancer<br>autres signes<br>autres signes<br>capricorne<br>autres signes       | 7 000<br>7 000<br>7 000<br>15 000<br>1 200<br>1 200<br>2 000 000<br>2 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | TIRAGE D                                     | du Zodia<br>U 26 JUILLEI<br>CHAIN TIRAGI<br>T 1978 au BEAUSSET                                                        | 1978                                                                               |
| 7      | 0 277                                          | lion<br>autres signes                                                                                                                 | 7 000 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                              |                                                                                                                       |                                                                                    |
|        |                                                | 7                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17     | 19<br>NUME                                   | 30<br>RO COMPLEME                                                                                                     | 34<br>Maire 31                                                                     |

PROCHAIN TIRAGE LE 2 AOUT 1978 VALIDATION JUSQU'AU 1 AOUT APRESMIDI

Total Occides

4 7 2 3 3

700-100-

\*: 14 . 42

P. M. - '0

27 2.00 2 - 2.00 - - - -

::

5-

72 - 2 2

in rigg

MORNEY INCH

\*\*\*

\*\*\*\*

\* #\*\* \* #\*\*

7

Liste officielle 151 10995 4 ME ing the blank street A Sandy Comment of the \*

OFFRES D'EMPLO! DEMANDES D'EMPLOS IMMOBILIER AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADREES OFFRES D'EMPLOIS **DEMANDES D'EMPLOIS** MMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA

24,00 5,00 27,45 5,72 22,88 22,68 20.00 20.00 22,88

fonds de

commerce

REPRODUCTION INTERDITE



#### emplois internationaux

La ligne T.0 49,19 11,44 34,32 34,32 34,32

#### Banque Européenne d'Investissement

10,00 30,00

La Banque Européenne d'Investissement, une institution de droit public autonome au sein de la Communauté Economique Européenne, recherche pour son siège à Luxembourg.

#### Un Assistant de Conseiller Technique agé d'environ 30/35 ans.

Fonctions: Assister le Conseiller Technique dans l'instruction et le contrôle de projéts d'infrastructure économique, notamment de ceux concernant la production et les transports d'électricité, et situés dans les Pays associés à la Communauté

Ingénieur Civil ou Electro-mécanicien de formation universitaire ou Formation:

Diplômé ou bonne expérience en économie appliquée. Une expérience confirmée dans la préparation ou l'évaluation technique et économique de projets du secteur électrique acquise soit dans un établissement public soit dans un bureau d'ingénieurs-conseils. Des connaissances et une certaine expérience dans un ou plusieurs autres.

secteurs d'infrastructure economique. Une experience professionnelle dans un pays en voie de développement : Très bonne connaissance du français et de l'anglais et si possible

Langues: connaissance d'une troisième langue de la Communauté. Rémunération intéressante en fonction des qualifications et de l'expérience.

Les intéressés, possédant la nationalité d'un des Pays Membres du Marché Commun, sont priés d'écrire, en joignant à leur lettre un curriculum vitae complet et précis et une photographie, à la

Banque Européenne d'Investissement Service du Personnel

Les candidatures seront traitées avec la discrétion de riqueur.

GESTION 2000 pour Afrique du Nord

Téléph.: 246-42-01

offres d'emploi

FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO

PARIS

un informaticien

● Ayant 1 à 2 ans de pratique des min-

Capable de prendre en charge la réalisation

• De bonnes notions d'anglais seraient un

- de bonnes perspectives d'évolution au sein

Adresser C.V. et prétentions au Chef du

Personnel, 12, avenue Hoche 75008 PARIS

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INSTRUMENTATION

BANLIEUE SUD PARIS

recherche un

INGÉNIEUR - MÉCANICIEN

POSITION II

et procédutes). Ecrire avec C.V. et prétentions sous n° 73,926 s CONTESSE Pub., 20, av. Opéra. Paris (1=). qui tr

SOCIETE TRANSIT ET TRANSPORT MARITIME

recharche pour service ETUDE et TARIFICATION EXPORT

COLLABORATEUR HAUTEMENT QUALIFIÉ

SITUATION D'AVENIR Sérieuses références exigé

Se présentr : FRANSAFRIC 128. rue de Rivoll — 75001 PARIS

Sté Hechter et Fils rech.
pour son service clients

J.F. capable d'assurer la gestion
comptable d'un groupe
de clients allemands.
Connaissance de la langue apprécise. Poste libre de suite.
Envoyer C.V. + photo et prétentions à Mure LASSAGUE,
35, rue de Trévise, Paris (\*\*)

ssiers de fabrication (gammes

a vocation internationale recherche pr renfurcer à Paris son équipe chargée du

ayant expérience en fabrication (usi contrôle petite mécanique);

logiciels DIGITAL serait appréciée).

complète de projets de gestion.

- une rémunération intéressante;

ordinateurs (la connaissance du matériel et

Expérience:

IN<del>G</del>ENIEUR sable de mise en

avantage.

Nous offrons:

None priores les lecteurs répondant em « ANNONCES DOMICILIEES » de vouleir bien indiquer lisiblement sur l'enveloppe le numéro de l'annonce les intéressant et de várifier l'adresse, selon qu'il s'ogit du c Monde Publicité » su d'une agence.

offres d'emploi

Ville 12,000 tab. Quest Paris rech. COORDINATEUR Position cadre. Sal. brut 4,500 F. 10 à 15 ans d'exp pratique exig. CAPASE ou cycle CAPASE su cycle CAPASE su cycle CAPASE su cycle CAPASE de character : Président Office culture! Président Office culture! Mairie de CARRIERES-SUR-SEINE.

BANQUE ETRANGERE

UN (F) ADJOINTE (F)
OU CHEF COMPTABLE
si possible connaissant Panglais
et exp comptabilité de banque.
Tél. p. rendez-vous service du
personnel : 723-78-57.

recrétairer

EUROPE SECRETARIAT
Travall Temporaire
recrute, URGENT,
Dactylos-Steinos-Télax
Secrétaires et Direction
Stènos bilingues
Secrétaires Direction
Stènos bilingues
Secrétaires Direction
Tienes de 4-Septembre, Paris-2º
Téleph. 174-20-39
81, bd Voitaire, Paris (11º)
Téléph. 173-53-40
I Hemri-Bartusse, Cilchy
Téléph. 179-53-40

LE DIRECTEUR FINANCIER d'une des premières sociétés de service informatique internationales recherche se

SECRÉTAIRE

GESTION 2000 **INGÉNIEURS** SÉCURITÉ

POUR UNITES PETRO

demandes

d'emploi

Jeune Formme, 22 ans disposible dès septembre Licencies ès sciences éco miques, "niveau chambre commerce britamique. Partant espagos recherche emploi dans - Publicité,

Marketing,
 ou Tourisme.
Etudie foutes propositions
Mile GIRARDOT Madeleb
6, rue des Bourquignons
92600 ASNIERES

Parlant anglais
rue La Fayette, Paris
TELEPH.: 246-42-01

MANUSTRAIN : 766-01-69.

LECOURSE SPLENDIDE

THOUSE SPLENDIDE

THOUSE SPLENDIDE

THOUSE SPLENDIDE

PROMOTIC 222-15-69.

MPTUEUX 6 P. ser MONCEAU 246-27-5 a 17 h., samedi 10 à 13 h SACRÉ-CŒUR

EXCLUSIF '

92600 ASNIERES

J.F. 20 ans, diplômae B.T.S.
Secrétarist Direction
Billingue anglais
Connaissances alternand,
cherche poste intéressant
dans grande entreprise.
Ecr. nº 6074, « le Monde » Pub
5, r. des Italiens, 75427 Paris-JALKE-LEGR Dans immemble renove. Into beau Gring + chambru alme, solell. We ser PARIS e addin. Visite vendredi, samed de 11 beares à 17 heures, 6, rue MAURICE-UTRILLO J.H. 24 ans, capacit, en droit, expér. 4 ans ds groupe profess. d'assurances, ch. emploi bureau. M. Farré, 7, r. Curlai, Paris-19. HOMME 32 ans E.S.T.P.

1.M.A.G. GRENOBLE M.S. BERKELY Expér. 5 a. recherche opérat telle et Logistique industrie ch. applications s/micres-o ch. applications s/micros-ordinateurs on micros-processeurs Ecr. no T 07250 M, Régle-Pr., 25 bis, rue Réaumur, 75002 Paris INGENIEUR 34 ans/Suisse

de ans/Suisse
diectrolechnique-electronique
expèr, nbs dom, Fr., All., Angi
projets, install., maintenance
Actuell, respons, dir fillele en
Afrique, cherche situat. comme
cadre techn., admin. ou cctai
avec résidence à ABIDJAN/CI.
Afrique noire ou Bresti.
RFB 22, rue des Bouteaux
B- 5870 Moint-Seint-Guilbert.
Téléphone : 19-3210 ef-93-74.
Cadre de gerance imm.
étudie toutes propositions avec
administr de biens Paris.
Ecr., nº 2900, « le Mondé » Pub.,
5, r., des Italiens, 75427 Paris-9» PROFIL:

— Minimum 28 ans;

— Excellente présentation;

— Expérience de un service identique ou cabinet d'audit international;

Anglais indispensable,

allemand apprécié.

Travaii motivant au sein d'une áquipe dyr 13° mois, avantages Env. C.V. avec photo at pret n= 73 848, Contesse Publicité 20, av de l'Opéra, Paris-le occasions SOCIÉTE HOLDING recherche pour ses bureaux à

EN SOLDE moquette et revê tements muraux ler et 2º cholx 50,000 m2 en stock. Têléph. : 599-86-75 **YITRY-SUR-SEINE** 

secrétaire expérimentée très conne notion angleis, capable responsabilité possibilité promotion cr. avec C.V. et prétent. à : C.P., origine chasse, étalon C.H.B., nés 14 juin 1978. ibis, r. Résumur. 75007 Parie

automobile/ Sti B.M.W. COUPE C.S.A. mai 78, noire, inter cuir beige, tites options, climatisation, jant larges, tolt curv. 9,000 km, etc. 5 à 7 C.V.

304 SLS part. Atat ment 27,000 km - 77 sous argus - 878-24-87. Tél. : 225-58-56 - 723-31-90

locat.-autos + de 16 C.V. LES MEILLEURS PRIX Yands 911 COUPE, Août 77 24,009 km. Lassing possible. Téléph, : (88) 20-90-90

EXPRESS ASSISTANCE

Un contrôle extrêmement rigoureux sélectionne nos véhicules. La garantie "Etoile" est un label de qualité Mercedes.

## <u>L'immobilier</u>

#### appartements vente

Région parisienne Paris Rive gauche BOULOGNE, près MARCEL SEMBAT - Appt tout confort 2° ét. ASC. Tél. 266-67-06. NOTRE-DAME Studio caractère, possibilité duplex. A SAISIR, Téléphone : 325-75-42 de R. CHERCHE-MIDI et stud ti cft, calme, ciair, 75.000 F.

BOIS SAINT-SULPICE
VUE SUR TOITS
160 M<sup>2</sup> à aménager
Terrassa. Asc.
633-29-17 - 577-38-38 DE BOILLOGNE ET DU 16° Appartem. 3/4 pièces, garagei Rénovation Invoeuse. 7, bd Apatole-France, Boutingne Sur piace : kundi, jeudi, ven dredi et samedi de 14 h. a 18 t ou TELEPH. au 729-85-17

R CASSETTE Imm. ancien

Bon PLAN

Bon PLAN

CHARME ET JOLIE VUE

639-29-17 - 577-39-38

VERNEUIL-BAC - ODE 95-19

S/jard., solell. Grand charms,

S m2, cotombage, asc. Luxe. **Province** 

PONT MIRABEAU
placement rare, mise
ne d'un imm. de Studic
Totalement restauré. Prix
exceptionnal à partir de
110.000 F - URGENT
PROMOTIC, 322-11-48 CHERCHE-MID)
queta appts 2 pièces, co
svés au goût du client
vandus dans l'état, Prix
intéressants. PROMOTIC,
322-18-74 ou 322-15-76.

INVESTISSEMENT PRIVILEGIE Rive gauche
Dans très bel immeuble er
pierre de taille en cours
de restauration:
Studios, 2 pièces, duplex,
Rentabilità immédiate,
Gestion.
Pour toutes informations:
C.F.I. Pierre 563-11-40
8, avenue Noche

8, avenue Hoche 75008 PARIS -ACHETEZ DIRECTEMENT

INTERPROPRIÉTAIRES nvol gratuit d'une sélection 'appis et de maisons à vendre. 280-23-28 - 288-54-28 0, rue de Londres, 75009 Paris

RUE BARBET-DE-JOUY

FRANK ARTHUR

Paris Rive droite

PARIS-19\* on thisphoner as 239-01-49
(après 20 heures 261-72-00).

ARTS-ET-METIERS - Idéal
placem. Potaire vd petit 4 P.
4 ét. Travaix à prévoir.
Prix intéress. - 256-18-22

A vendre 2 pièces 35 m2, 1m ét.
Entrès, saile de séjour, chôre, sains, coin cuisina instailés.
Téléph. Cave, Près commerç.
école et transports. Prix intér.:
110.000 FRANCS

Tèléphone: 470-59-36

Pour PLACEMENT
ou PIED-A-TERRE
Dans immeuble grand standing
CHAMBRES - STUDIOS
2 PIÈCES et +
200, rue des Pyrénées
PARIS (200).
Proche grands magasins
NATION
of portes de PARIS
S.O.G.E.I., 7, r. des Cordellères
75013 Paris
Téléph.: 331-65-61 téléphoner au 359-01-49 rès 20 haures 261-72-00).

13, PLACE DES VOSGES
IMMEUBLE RESTAURE
STUDIOS 19 ET 26 M2 ENV.
APPTS DE 76 M2 A 235 M2.
Sur place bous les lours, sauf
dimenche, de 14 h à 18
Tüleph.: 227-91-45 et 755-96-57. locations 125 m2 AV. HENRI-MARTIN TEL: : 874-75-51.

paris

J.H. 21 ans cherche chambre indépendante, meublée, Espace, shiell, coirs cuis, douché. A part, du début septembre pour 1 an max.,450 CC max. 743,01-15

RICLUSIF

WESTICCFUR

Rive droits

Dans immemble, on cours
de restauration, faltes
de votre investissement
pierre « 2 coups » ;

accroissement de votre
capital ;

baste rentabilità.

Aujourd'hui votre argent vaut
Cher, si vous le laissez dormir
que vaudra-t-il demoin ?

Sachez utiliser tous les avantages de l'immobilier ancian restages de l'immobilier ancian ressaute de l'immobilier ancian restages de l PALAIS-ROYAL
dans invm. pierre de taille
complétement restauré, asc.,
vide-ordures, STUDIOS à
partir de 165.000 F. S/place
tous les jours de 13 h. à
19 houres ou 522-85-20.

Pour spolété européenne, d' Villas, Pavillons pour Cadre Durée 2 à 6 ans 283-57-02 Duree 2 a a ans 32-57-02
Cherche 2-3 pièces 50 m2 min.
1,800 F max., 14, 19, 9, 7,
Télephoner au 544-20-10
Ingénieur cherche à Fontenayaux-Roses appt calme 3 ou
1 pièces (out confort, 124, Park.
si possible.
Téléphoner au 531-49-63.

#### locations meublées

Paris

Immobilier

(information) LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES 12, r. La Michodière, Mª Opéra 84, r. C'Alésia, Mª Alésia Frais abonn. 258 F - 266-53-04

Emile Europa 54, r. Amsterdan achète compiant immergles antiers ou partiels libres ou occupés, 520-13-57 matin.

HAUTE-SAVOIE
PRAZ-DE-LYS - TANINGES
DANS GRAND CHALET NEUF
groupe artisans vend appis:
F2-F3 COPROPR. JOL. STAT.
ACCES FACILE
Presset Friers, 7400 Taninges
Tél.: (50) 90-22-54 ou
Mogenier B. Tél.: (50) 90-23-95

NICE BAS-FARRON
Appt Villa, verdure, vue calme, unique dernier étage 4 plèces, 12 m, terrasse, stand. #0.000 F. SOVIA. 25, rue Pastorelli, NICE. Téléph. : 80-24-90 hôtels-partic. . Teléph. : 80-26-70 NICE, 37, bd de Cimiez Ecoptionnel 6 pièces, 165 m2, emier étage, terresse panora-tique, garage, - 1.400.00 F. M. KLEIN (93) 51-18-41

M. KLEIN (93) 51-18-17
COTE D'AZUR
Banlleuc Cannes
Bord de mer
Magnifique - appt sur la\_tolt, grand living, 4 chbres, 3 bains, Granda terrasse, Garage. Vue mer panoramique - 790.000 F.
B.F.C.C. 122, rue d'Antilles, 06400 Cannes (93) 99-04-13

appartem.

achat Jean FEUILLADE, 54, av. de
La Motte-Picquet-19-: 546-80-75,
rech. Paris 19- et 71, pour bons
clients, apris, toutus sturiaces et
numenbles, paiement comptant.
Rech. Châtelet - Halles studio,
2 pièces, 5. de b., cuisine min.
2 m2, si poss. avec baicon ciò
2 m2, si poss. avec baicon ciò
sud-ast. C81, 15, r. Jean-Bologne,
75016 Paris. - Tél. : 520-21-29.
Maracen achète dans. Paris

Medecin achete dans Paris pour loger ? fils étudiants, appi ancien. Libre janvier. Px reisonable. Ecr Dr Ross Méditer.Club. 20130 Cargése

locations non meublées

Offre **Paris** 

16 RANELAGH - Neuf, beau stud., cuis. équ. Bains, TEL 1.200 F - 755-63-52 Me Place-des-Fêtes SANS COMMISSION

SANS COMMISSION Immemble tout confort 2 pages 45 m2, 1.015 à 1.079 F charges 297 F. Parking 130 F 3 pages 329 F. Parking 130 F 3 pages 87 m2, 1.286 à 1.77 F charges 400 F. Parking 130 F 5-adresser au Régisseur : 25-29, rue des Lilas, Paris

Région parisienne

MAISONS-ALFORT
SAMS COMMISSION
2 PIECES, 1,305 F + CHARG
3 PIECES, 1,325 F + CHARG
imm. neuf, disposible soft.
Près mètro. S/place : jeu
vendredi, samedi, dimanche,
11. à 19 h., rue du 18-Juin-19

ILE JATTE, voe ser la Sein Beau 2 p., cuis., salle de bain TEL 1,600 F - 754-11-29

non meublées Demande

Couples permanents, mouv. de jeunes, ch. appts 2-3 p., préf., République. Agence s'abstenir. Ecr. : C. NOUVION, 4. Imp. de la Galeté - 750'4 PARIS. Ch., 15- arrôl. Studio, possib. cuis. + douche + wc, 700 F CC max. Libre pour septembre ou octobre. Tél. avant 10 h. le matin au 229-03-29 avant 28-7.

Priseignante dans Supérieur rech. 2 ou 3 p. (50 m2) + 161. 1.500 F max. ds 4/ 9, 139, 149. Télèph. 2 70-6-79 (Poste 4/5). Particulier recherche, urgant, appariament 8 p., début sept., ancien ou à résouver, 7 afroit. Ag. s'abst. Tél. 720-52-95 ap.-m.

Région parisienne

Offre

Pf de SEVRES loue meste 2 P. cuis., dche wc. 800 F net - Tél. : 202-57-28

TOULOUSE - Ouverture centre commercial au ceur de la ville, baux commerciaux, sans pas-de-porte, magasin is commerces, emplecement premier ordre, parking, public assure, Ecrire : Société WINDSOR 4, place Occitane - TOULOUSE Tél. : (16-61) 21-18-20 Notice Cause retraite
NOISY-LE-SEC centre ville
local d'angle enfièrement amenagé. Tous comm. 110 m2 +
s/col mêmte surface + réserve.
20 m2. Ball neut. Tél. 845-05-55

**Boutiques** 

A'LOUER, VILLAGE SUISSE Av. SUFFREN Cession ball bout, antiquité Brocante. \$5.000 F - 266-72-15. immeubles bureaux Commercial 100 m2, 4 lignes téléphon., pr 15 commerces de pot de distribution ou bureaux, 3,000 F mens. - Tél. : 620-08-60

Achète immeubles libres ou occupés, terrains, pavillons. Pale compt par-devant octaire. Me téléphoner 878-95-86 H. B. Namtes direct par propriétaire imm. bien situé locatif 1er étag. 8 logements, cour total 500 m. occupé. 350,000 F. Tél.: (40) 71-46-14. PARIS-8 rise du Havre 2 appts 165 m2 chacun, 5 lignes, Ensemble ou séparément à vendre 6 400 f le m2 ou à louer, ball 22 mois 450 f le m2 ou à louer, ball 22 mois 450 f le m2, 227-34-15.

1 à 20 BUREAUX ts quartiers Locations sans pas-de-porte.
AG. MAILLOT : 233-45-55.

VEXAILES site protégé
TRES BEL HOTEL PART 2 ét., plancher 39 m2 + dépendance, ELEG, CHARME join 1 200 m2.
PASTEYER 266-35-84 le matin.

locaux commerciaux

PASSY Standing 40 m2 an 2 ou 3 bu reaux, gde vitrine, 3 lignes teléph., 2200 F mens, 620-06-60 BELLAC près Limoges - A edre ex-usine chaussures, bâtiment 2,000 m2 + terrain 1,200 m2 M. Roukhadzé, 54, r. St./ean, 95300 Pontoise NICE. Sair neuf & céder, beau local 200 m2, très bien situé, 2 lignes tèl. Loyer ann. 38,000 F. Reprise 70,000 F. Ecr. Richard,

ARTOIS, 18 km Arras - Terrain, bât. camping rurai viabilise, eau, êl. Têl. 10.200 m.)
38 Fie m2. Me Solat-Marquion, Têl. : 16-21-22-53-22

terrains

Association formation profession-nelle (tol 1901) ch. à louer un local, envir. 150 m2, ou apparte-ment raz-de-chaussée (Paris ou proche banileue). Loyer mens. Imaximum : 2.500 F. Ecr. nº 6075, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9°

villas villas

AUX BAUX DE PROVÊNCE le mar du chevrier le plus beau site de Provence à votre portée Villas de 4 à 6 pieces - Piscine - Tennis · La Maison du G.S.C.I.C. .

GSGC A SUD EST Parc du Roy d'Espagne 13009 MARSERLLE - T&L (81) /3.90.00

Boreau sur place ouvert yous lee jours seuf mercredi propriétés **674 PROPRIETES** 

de la fermeta: au château.
Autour de Paris : 0 à 120 km.
SELECTION GRATUITE
PAR ORDINATEUR.
VENEZ. TEL. ou ECRIVEZ
MAISON DE C.I.M.I.
27 bis, avenue de VILLIERS
75017 PARIS. Tél. 757-62-02.

CROISSY-SUR-SEINE
ceime, prist centre et écoles.
VILLA ILE-DE-FRANCE REC.
récept. SS m2, 6 ch., belns, +toucrines, tout confort, garage
2/3 veitures et JARDIN.
AGENCE DE LA TERRASSE,
LE VESINET : 176-48-78.
CORSE, Ajaccio A vendre
villa 7 pieces principales
1.100 m2. 600.000 F.
Tétt. 25-32-63, après 20 heures.
Part. ch. villa 5-6 pièces, région
Hyères Carquelranne.
Vue mer, arbres, pr. commert.
Ecrire : POURSINES
1360 Ceyreste La Ciolat
Vienz COGOLIN (Var), 10 km
Seint-Tropez, melson restaurée,
120 m2 sur 3-niveaux terrasse.
Prix : 400.000 F
Tétéph. : (94) 97-04-72 ou 97-22-03 JOHP PARIS. 18(, 757-62-92, PARIS TELL EMPLOY CAPPAR FACTOR 6 p. ctils., bains, tout cft, sur 2 000 m2, magnifierr. paysage, 98 km EST Paris 395 000 F. av. petit cpt. Pr vis. Tél.: 808-25-92 (heures bureau). Tél.: 808-25-52 (heures bureau).
Part. à Part. 7 kms de SaintTropez, cnas provençai Grisnaud
Village, Calme. Très bon état.
Rez-69-Ch. et rez-de-jard. avec
entrèes indépend. Belle culs. et
dépend. 1 séjour, 6 chambres,
1 ételler-séj. et 1 kitchnette.
1 salle d'eau, 2 wc. Jardin sur
13 a. Prix: 1.050.000 F.
Téléph. (94) 43-20-95

maisons de campagne Recherche Mas à rénover région Toulon - Hyères, situat calme et ombragée. Prix raisonnable. Ag. s'abster Téléph. : 532-93-90

Téléph.; (94) 62:29-95
Devenez propriétaire en Aveyron,
Lozère, Lot, Cantal, Dordogne.
De nombreuses propriétàs à vendre. Nous préciser vos souhaits.
Pouvons nous charger travaux
aménagement rénovation. Ecrire
M. TOMASI, Sté Cesabella, route
de Figeac, 12300 Decazeville,
Part, vend prop. 40 kms Guest
Paris 6,000 mz parc planté, orn.
piscine, serres, maison, r. de-ch.
mod. parlait état, chauff, fusi.
Tél. mais, gardien. T. 737-34-60. MORMANDIE

MAIS. CARACT. 200 m2 rénovée. Tr. confort. + maisonnette

PRÉS VVETOI SITE EXCEPT.

150.0 M2 - Prix : 490.000 F

156. pptaire (30) 453-30 le soir et heures. bur. (50) 51-59-08.

fermettes FORET D'OTHE fermetta entierement restaurée sur 2 000 m2 terrain, ent., séju, saion, 2 ch., cuis., w.c., s. éju, chr., Px 230 000 F av. 46 000 F. AVIS 2, r. Gat-De-Saulle Ser AVIS 2, de 65-09-03/204-24-45.

Société spécialiste du viager

F CRU7 B, rue La Boétie

F CRU7 B, rue La Boétie

Prix, indexation et garante.

Etude gratuite et discrète.

NEUILLY Métro SABLONS

IMM. ASC. BEAU 5 P, 110 M2

† chbre serv., réserve droit
d'usage vie durant à dame 69 a.

Px 450.00 F cpt sans rente.

URGENT. 57448-35, le matin. villégiatures

A LOVER du 15 su 31 sout et du 11 su 30 septembre, près AJACCIO maison 4 à 8 pers. 400 or de la mer, (43) 27-02-49 manoirs SARTHE - PART. MANOIR, 15 km BRIANCON (Hies-A.) XVI\*, 20 ha. Donves. RI ULM, 19, rue du Dr-Arni 92190 MEUDON 027-12-90 - 325-73-87

viagers

les annonces classées du

Monde

sont reçues par téléphone . du lundi au vendredi de 9 h, à 12 h. 30 - de 13 h. 30 à 18 h.

au 296-15-01

Exposition voitures sélectionnées 80, rue de Longchamp 75016 Paris

J.F. capable d'assurer la gestion comptable d'un groupe de clients allemands.
Comeissance de la langue soprécise. Poste libre de suite. Envoyer C.V. + point et prélement à Ample Paris (9°) 185, rue de Trévise. Paris (9°) 28, rue de Trévise. Paris (9°) 28, rue de Trévise. Paris (9°) 28, rue de Trévise. Paris (9°) 29, rue de Trévise. Paris (9°) 29, rue de Trévise. Paris (9°) 21, rue de Trévise. Paris (9°) 22, au fectual de renuir. 2 ans en recrute-ou dans la fonction personnel de denvir. 2 ans en recrute-ou dans la fonction personnel metre expèr. profession-recherche de renuir. 2 ans en recrute-ou dans la fonction personnel metre expèr. profession-recherche de recherche de recherche première de la collection de de recherche de recherche première de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de recherche première de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes c. certificats sous retre de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes collection de la collection de la collection de la collection de traveil. Envoyer c.V. + diplômes collection de la coll 

MERCEDES-BENZ LONGCHAMP

Tel.: 505.13.80

Signes du Zodiage

#### La politique de grandeur n'est plus de mise en Ile-de-France

déclare M. Michel Giraud

M. Michel Giraud (R.P.R.), président du conseil régional d'Ile-de-France, vient de demander à M. Lucien Lanier, préiet de région, d'engager une procédure de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'ile-de-France, en raison notamment du raientissement de la croissance

Dans une lettre à M. Lanier. M. Giraud affirme qu'il faut remettre et puestion les objectifs d'équipement primitivement fixés, et ajoute : « Le lécalage apparaît de plus en plus net entre le rythme de croissance qui avait été envisagé au moment de l'élaboration de ce document en 1965, et même tel qu'il a été approuvé en 1976, après les deux modifications succe sives de 1969 et 1975, et le raientiesement démographique que nous obse vons aujourd'hul. » Il conclut : « Une raison supplémentaire vient conforter la nécessité de procéder à la révision du achéma : c'est la réduction régulière depuis plusieurs années des crédits d'Etat destinés à l'ile-de-Fra et qui compromet la réalisation dans les délais prévus des programmes

Dans une déclaration qu'il nous a fait parvenir, M. Michel Girau

L'ile-de-France compte aujourd'hui 10 millions d'habitants, et sa population, comme l'a révélé le de se stabiliser. Le ralentissement de l'immigration aussi bien que la diminution de la natalité conduiront la régio⊓ à n'avoir que moins de 11 millions d'habitants à la fin du siècie au îleu de ses 13 ou 14

En même temps, le dynamisme économique de l'ile-de-France subit le contre-coup de quinze ans de décentralisation. Si celle-ci était supportable dans la phase de croiseance économique que nous avons connue jusqu'en 1973, il devient aujourd'hui très difficile, pour les entreprises de l'Ile-de-France, de faire face au régime discriminatoire qui leur est imposé : agrément et edevance sont autant de brimades

Iniustifiées out freinent les créations d'emplois déjà peu nombreuses. De plus, l'Etat, soucieux avant tout de contrôler j'inflation et de rétablir l'équilibre de la balance des palements, freine ses investissements et réduit sensiblement ses enveloppes de crédit par rapport à ce qu'elles étaient voici quelques années aussi bien pour les trans ports en commun que pour les autoou sportifs. Les perspectives du budget 1979 n'offrent à ce sujet

guère de raisons d'optimisme à la

région, qui est liée à l'Etat par des

règles de cofinancement Devant cette situation nouvelle. ont-lis le droit de laisser croire aux 10 millions d'habitants de l'Ile-de-France que tous les équipements dont le schéma directeur leur faisait entrevoir la réalisation pourront nable ? Au fur et à mesure que les crédits diminuent, les coûts ne cessent d'augmenter, en particulier sous l'effet d'exigences plus strictes en matière de respect de l'environnement, et le fossé se creuse entre l'espérance et la réalité.

La politique n'est pas le fait de poursulvra une utopie, et les citoyens ont droit à la vérité : cette vérité est qu'il faut revoir le projet d'aménagement et d'équipement de l'urachèma directeur. Le moment est venu, en particulier, de repenser les projets de liaisons ferrées et autoroutières : pourra-t-on jamais réaliser la grande autoroute de rocade A 87, et ne faudra-t-il pas se conten ter de l'A86? It serait sage de s'interroger sur la nécessité de per-

Les objectifs des villes nouvelles tant de fois remis en cause, doivent être définitivement fixés à un raisonnable permettant à leurs habitants de vivre entourés d'équipements suffisants sans qu'ils aient a assumer une charge financière trop lourde. , La politique de grandeur n'est

plus de mise; il faut avoir le courago de comiger les excès et de renoncer aux programmes d'investis

#### La chambre de commerce de Paris propose un plan pour enrayer la fuite des entreprises industrielles

Dans un rapport presenté au nom de sa commission de l'aménagement régional, la chambre de commerce et d'industrie de Paris fait de nouvelles propositions visant à assurer le maintien et meme à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises industrielles dans l'agglomération pari-

La « désindustrialisation » qui frappe la region Ile-de-France et la capitale inquiète les pouvoirs la capitale inquiète les pouvoirs publics et les responsables économiques. Récemment, le Comité économique et social d'Île-de-France réclamait la suppression des « mesures discriminatoires » pour cette région. Le 4 octobre 1977, M. Raymond Barre, devant les chefs d'entreprises de l'agglo-mération parisienne, engageait les collectivités locales, et la Ville de Paris au premier chef, à aider « la réalisation de petites zones industrielles et artisanales sur des terrains encore disponibles » et à « limiter le départ des petites industries installées de longue date.

« A ce jour, déclare la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans son rapport, il s'avere que ces déclarations ne dépassent guère, la plupart du temps, le stade des vœux pieux. » Elle précise : « Les premières mesures mises en place par les pouvoirs publics sont insuffisantes pour dépasser le caractère ponctuel des opérations pilotes réalisées fusqu'à présent, et pour apporter une solution aux difficultés rencontrées par les promoteurs de ces opérations ».

Après M. Jacques Chirac, maire de Paris, la chambre de com-

merce estime danc qu' « il ne faut plus tarder à prendre des décisions de grande ampleur ain d'arrêter la fuite des entreprises industrielles hors de l'Île-de-

Rappelant qu'elle reste convain cue de la nécessité d'un assou-plissement des conditions de crédit en faveur des sociétés publiques ou parapubliques d'amé-nagement, d'un rapprochement plus marqué entre les entreprises plus marque entre les entreprises de la région et celles de province pour ce qui concerne les facilités financières accordées à ces der-nières, la chambre de commerce de Paris propose toute une série

#### Des facilités pour être « relogés »

Tout d'abord, la constitution de réserves foncières servant aux implantations d'industries. Ces « ré. rves » pourraient être créées avec le concours financier de avec le concours financier de l'établissement public régional. Ensuite, les aides accordées actuellement aux villes nouvelles devraient être étendues aux autres communes Enfin, des contrats régionaux pourraient permettre aux industriels d'obtenir des facilités pour être « relogés » sur place lorsqu'ils se trouvent aux cour d'une opération de répondement des factues de l'en en present de l'en en le cour d'une opération de répondement de l'en en le cour d'une opération de répondement de la cour d'une opération de répondement de la course de la cou cœur d'une opération de réno-

Pour ce qui concerne les arti-sans, la chambre de commerce estime qu'ils devraient bénéficier de prés spéciaux leur permettant de rénover ou de réhabiliter leurs locaux. Enfin, les responsables économiques de la région Ile-de-France affirment qu'il faudrait créer une procédure spéciale de créer une procédure spéciale de financement pour les petites et moyennes industries qui réalisent des investissements « anti-nuisance ». La concrétisation de ces objectifs ne pourra se faire sans un soutien efficace des pouvoirs publics et exige la mise en place de procédures juridiques et financières appropriées. « Faute de quoi, écrit la chambre de comerce l'initiatine minée en la merce, l'initiative privée en la matière risque d'être rapidement

Tous ces thèmes seront developpés par M. Jacques Fléchet (qui représente les chambres de commerce). à la réunion de la commission d'aménagement du territoire et du cadre de vie qui se tient ce mercredi 26 juillet au commissariat au Plan.

#### PĒCHE

#### DIFFÉREND ENTRE LA SUÈDE ET LE DANEMARK POUR SE RÉPARTIR LES QUOTAS DE MORUE

(De notre correspondante.)

Copenhague. — Le Danemark vient d'annoncer qu'il renonçait à demander la convocation d'une réunion extraordinaire de la comréunion extraordinaire de la commission chargée de la répartition
annuelle des quotas de poisson
entre les sept pays riverains de
la Baltique. Le gouvernement de
Copenhague avait effectué des
démarches pour réclamer que cet
organisme soit convoqué d'urgence, au début du mois de juillet, quand les pècheurs de l'île de
Bornholm et leurs collègues des
ports danois de la côte est du
royaume avalent fait d'importantes manifestations pour protester tes manifestations pour protester contre les maigres quotas de mo-rue dont ils disposalent pour 1978.

Les pêcheurs avaient réussi à bloquer complètement à deux reprises durant plusieurs heures le trafic maritime du pays. La prochaine réunion de la commission de la Baltique, aura lieu le 18 septembre. Les dirigeants de Copenha-

gue ont fait savoir qu'ils récla-meraient que les quotas de 1978 y soient entièrement renégociés. A Copenhague, on s'irrite de ce que les Suédols aient reçu pour 1978 des quotas si importants (27 000 tonnes pour la morue) qu'ils sont actuellement dans l'incapacité de les honores enl'incapacité de les honorer en-tièrement.

Ċ. Q.

● Inquiétudes à Dieppe et à Fécamp. — Le nouvel échec des ministres des Neuf concernant la définition d'une politique commune de la pêche à l'intérieur de la C.E.E. et vis-à-vis des pays tiers a êté vivement ressenti à Fécamp et à Dieppe, les deux ports normands spécialisés dans la pêche au hareng. « C'est catastrophique », a estimé l'un des derniers armateurs fécampois derniers armateurs fécampois, tandis qu'à Dieppe le résultat de la réunion de Bruxelles est qua-lifié d' « aberrant ».

#### ENVIRONNEMENT

#### 180 kilomètres de lignes haute tension pour «évacuer» le courant de la centrale de Flamanville

De notre correspondent

Cherbourg. — Depuis le 10 juillet, et pour trois mois, une enquête p u b l i q u e est ouverte dans soixante - quatorze cantons des départements de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine et du Calvados qui seront traversés par les lignes haute tension évacuant le courant de la centrale nucléaire de Fla-manville (Manche). Ces lignes de 400 000 volts permettront de transporter vers Rennes et Caen l'énergie électrique produite par les deux (et peut-être quatre) réacteurs de 1 300 mégawatts que IEDF, compte édifier au pied des falaises du Cotentin.

Les registres sur lesquels le public est invité à inscrire ses observations sont déposés tans les préfectures, sous-préfectures et services des mines des départements concernés ainsi que dans les mairies des chefs-lleux de canton. Pour la seconde fois dans un projet de lignes haute tension — après celle de Braud-et-Saint-Louis (Gironde). - le dossier est accompagné d'une étude de l'im-

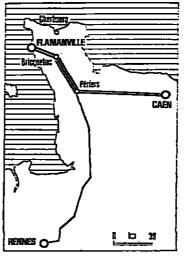

pact sur l'environnement rendu obligatoire par la loi de protection de la nature.

A la sortie de la centrale deux lignes se dirigeront vers un poste d'interconnexion situé à Bricque-bec, au centre du Cotentin. Deux

qu'à Périers (Manche). De là deux lignes se c' ront vers Caen, une autre re l'ennes. Ces càbles participeroni a l'alimentation électrique des trois départe-ments traverses. Ils courent sur environ 180 kilomètres et seront supportés par six cent trente pyiones en treillis métalliques de 43 mètres de haut, du type Beaubourg, le dernier-né des pylônes E.D.F.

Ces lignes devraient être ache-vées vers 1982, soit trois ans avant le démarrage du premier réacteur, prévu pour 1985. En effet, pendant ce laps de temps, la centrale en construction aura besoin de grosses quantités d'énergie qu'elle « remboursera » d'énergie qu'elle « remboursera » en six mois après son démarrage. Le coût de construction des lignes haute tension était estimé, en 1976, à 700 000 francs le kilomètre. Les couloirs seront d'une largeur variant de 30 à 90 mètres et chaque pylône occupera 65 mètres carrés au sol.

L'étude d'impact présente une analyse du paysage pour chaque canton et une carte au 1/50 000°

canton et une carte au 1/50 000° sur laquelle le trace proposé par l'ED.F. est indiqué. Mais celui-cl peut enrore être légèrement dé-placé à l'intérieur d'une zone de l kilomètre de large. Le dossier d'impact analyse l'état initial du bocage, les raisons qui ont conduit à choisir le tracé proposé, les mesures qu'envisage E.D.F. pour supprimer, ou corriger, les nuisances. Il s'agit de réduire au minimum les abattages de haies, d'éviter de « passer » sur les marais, tourbières, forêts et sites classés. Le corridor de lignes tra-verse les paysages présentant les « meilleures capacités d'accuell ». Au chapitre des nuisances, l'étude confirme que par temps de pluie ou de brouillard les lignes de 400 000 volts se révêlent bruyantes. Mais le bruit qu'elles protectes par degrait per décense émettent ne devrait pas dépasser

Si les conseils municipaux le souhaltent, ils pourront se concer-ter avec E.D.F. pour modifier le tracé. Le projet final ne sera approuvé qu'au troisième trimes-tre de 1979. Muni de cette appro-bation, l'E.D.F. déposera alors un permis de construire qu'elle souhaite obtenir au début de 1980.

#### HAUTE COUTURE 79 Mme le cadre

D'après les études américaines du profil à succès de la « femme cadre supérieur», celle-ci doit, pour être prise au sérieux, s'ha-biller de tailleurs stricts et neutres. Les couturiers parisiens excellent dans cette recherche et, de vestes de velous épaulées en jupes droites sous le genou, cher-chent à s'attirer cette clientèle. Ainsi GUY LAROCHE lance-t-li des ensembles superposés à pale-tots sur des gilets, des blouses et des jupes ou des pantalons-chaussettes à nervures moulant la jambe. Ses robes de diner, courtes et noires, s'inspirent des combinaisons de lingerie en crépe de soie ornées de dentelles,

YVES SAINT-LAURENT imagine une coupe rigoureuse rap-pelant la tenue des premières hôtesses de l'air, mais qu'il traite

avec humour, associant toutes sortes de couleurs vives au noir, mat ou brillant. La veste et la jupe ou le pantalon sont adoucis

de blouses de soie imprimée ou de mousseline noire et transparente, pailletées dès le crépuscule. La plus grande fantaisie règne pour le soir, avec des détails rappelant le cirque d'autrefois. GIVENCHY réussit une de ses meilleures collections à silhouette droite et sédulsante, brillante, en dissus somptueux traités avec dissus somptueux traités avec tissus somptueux traités avec sobriété. Le velours noir fait ressortir les couleurs insolités et les broderies du soir, tandis que les manchons de fourrure, les gants, et les plumes sur de jolis chapeaux basculés sur le front donnent de la grâce aux mouve-

ments.
TED LAPIDUS s'enfonce toujours plus avant dans la brousse des tenues de chasse et de safari, accommodées à toutes les sauces. Ses robes jouent des effets de superposition, fendues sur des fourreaux ou des pantalons

NATHALIE MONT-SERVAN.



LAPIDUS : robe-tablier en sole indienne or rayée à l'ouriet, fendue ur un séroual changeant bleu et or de Géwé. LAROCHE : robe-combinaison en crèpe de soit noire de Taroni Incrustée dentelles de Forster.

SAINT-LAURENT : fourreau du soir en velours noir d'Hurei, terminé d'un double volant de taffetas frangé de Bucol. GIVENCHY : tailleur strict en lainage brique et bordeaux de Garigue sur une jupe droite de velours noir de Moreau, boutounée et gansée. Le Monde

# LES DÉCISIONS DU CONS

# la réorganisation du ministère de

nt liner Grand, minufes de puedustrie, e press le comme de similare de 100 ministre. La provide de Proposit II des maiores premières. the contraction in the law is the first of An les seminates Consigne, in Meight & the comment of the property and the in artifer entreprises nationales energi the state of the second of the course polace, by BR COM, to la CONSTR on C.R.A. pour l'électronistique.

at Course a spainting comments in community totte decent le rentent des rangueres et te tra etre restructure le Centre unimende d'é region for a re e classification friestages a des structure nous du CNES, Cancentent des lette. ante la ciude dechnique de proveta pous le e tor que le monufere de la detente. la f the second section of the section Der er utilienteren de tratemen maliani ? trattont le CHES, tota une agence du in enhancemen des chart publiques et enteren gotte reorganisation, lies à la creation d'un prout CONTROL CARROL OF CHES, THE REPORT OF control an premier par ters la creation C'une bas la greations, en attendant le ministère du m en aver et Mine oppelment de leurs tieba dons à

#### Une inflexion de la politique éner

proche des con-

Ending British Inch

M Grand # ..

ren **portropie** al suc

State & 10 000 mile

gerente de des a

CONTRACT CONTRACT PROPERTY.

200 de 000 to 3 550

postane describe

CLARITON SHEET

LOCIDIU DOUGLE et et

S JOPEA. SAME 1628

id desirable du 2000

productions, in early

Maline diagram. M

ben decord owner

Mi is 13 sept

Februe polytectus

en chef des min

nagement du territe décembre 1971; conseiller bechaig

ateres cabinels

guprès de presiere

M. Chaben-Bernas nullet 1972, par mer (malet 1972 Adrent me 1974 l'energie de 1974

M. de Wissong est mines en ministere

Ference - 2, 5

T 1 2: 188 30F

d Nee let

Talend 2007 7 12 5

Desgus genéral à l'énergie sempart ous de trois and, M. Pais Mer-19 35 25/1 (1), 30 VICE PRICER (1936) BUT DES TORPOSES DU SUS UN TEMPS gratiers appoint du cabinet de e Garana a Estaina, Alane frin Exte ge verstromte et des finances, peut is igniar d'un long gardburg. Son recesesteut. M. Jean Blahcard, reist gabre reste plas d'un an & 'A

Profit courtest carrate and and and gers de depart. Faut-d y von le retarat alun a florrend entre l'echael er are se i maustre, antien patran ta Commissar at a l'effette e atamicale. g yn to eque undên ablement moins Lorsage W. Giread. 20-31 340 1 33-40 + Je courage et le aramame - du déféqué dans une terate difficile. a rappelé que a characte d'arigine, ses nouvelles erriere de consolier financier & interrute de Franta à Washington con encront corfe toment & sa compleerse v. of pouvait le penser. Dodin all confirmere, withouser is almost store sune évolution de la polirale shorts you**e** ?

illiniest pus faccio de faire la cart. to to the cars is politique fran- Challens car- Verter TRIDECUS SE FOR REPORT (# 4 mays) TET IN Misit rous is dépendance President Parignon sout en itte-40 am supplicas ministres auccessits

la mas en place du programme Popies re le capre de la politique Tellinomies d'énergle, les restric-'ma as developpement du tout esticue et l'ebauare d'une politare permière libérale sont inde-Mar ement son fall.

la itaroisme, if est as dameufini du mai e l'imposer. En malifes perblere on l'a souvent accusé de demi-mesures, dant d'incohérence Paradoxalement, c'est après son depart que seront prises. En cours d'un prochain comité interministérie! des mesures (evant une partie) des contraintes qui pésent aur les compagnies (25) gation de perdion e même peul-être durée des stocks de securité...

En matiere d'économies d'énergle il a doté la France d'un outil diffi-9sie (par encadrement de produits et attribution de quotas) dont en sa emande aujourd'hui au mini**stère de** findustrie s'il est le bon.

Las partisans intransigeants du ucléaire on; aussi souvent reproche au délégue genéra! de n'avoir pas assez delendu ie programme Messmer

(i) M. Mantre de Loye est nommé fonseller financier auprès des son-bassales de Prince et des Entis-Dois et eu Canona Il sera aussi administrateur du Finais monéhaire international et du Trans de la Randur national et du Stoupe de la Banque

M. Joseph Mariray : wit teritable chancement avec in mission de la mer. — M. Joseph Manne de la mer. Manras, président du Comité na-ional d'information sur les pro-blemes de la manuelle active sur les estime que le souvernement, area la creation d'un comité interminaistèriel de 12 ther total encage and in pole the remadie changement, celui on consiste à tenter de promon-toir une politique maritime en lendant. M. Martiny estime enpendant Le dispositif refens controlle decriors de controlle quer des controls de mars des-quer politique quer politique, Graceni précomité de creation c'un ministère dele-gué à la mer, cuprès du premier





pétuer le blocage des terrains réservės pour l'emprise d'équipements qui ne verront (amais le jour.

être aussi conscient des consé-quences économiques et sociales que risquerait d'entraîner un freinage brutal et excessif des investisse Réviser le schéma directeur, oui Paralyser l'Ile-de-France, non. **TOURISME** 

sements ambitteux qui. à la Défense

ou ailleurs, se traduiront par un

Plutôt que de lasser se prolonges

une tendance à la fuite en rvant,

mieux vaut assainir radicalement la

nombre d'organismes d'aménage-

ment. Plus rapide sera l'assainissa

ment, moins lourde sers la note à

payer pour l'Etat. Cela étant, il faut

financière d'un certain

Une consigne du gouvernement de Bonn

à ses estivants

Les quelques millions de se trouvent actuellement sur les côtes de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de la ent de Bonn à jouer le rôle = d'ambassadeurs = de la R.F.A. avec ses voisins. - Nous l'objet d'une campagne de pro-pagande déclenchée par l'Office de presse et d'intormation de la

République lédérale. Rappelant que, l'année prochaine, auront lieu des élections directes pour un Parlament européen, le gouvernement lédéral exhorte les oltoyens à se pencher aur les rapports de la R.F.A. avec se avoisins. . Nous autres Allemands, lit-on dans de grands placards de publicité, sommes beaucoup plus aimės aulourd'hui que nous ne pouvions nous y attendre il y a encore quelques années. Maigré cela,

qui ont la via dure. » Aussi, les touristes allemands devraient-ils, « sur la plage, à l'hôtel, à la cafétéria et durant leurs promenades », exploiter leurs rencontres avec des étrangers pour le bien du pays Com-ment cette tâche délicate doitelle être entreprise ? Il ne s'agit pas d'afficher une - tausse modestie ». En même temps, il ne idraît pas non plus d'écraser ses interlocuteurs en accentuant de taçon trop lourde - les succès allemands ». Bien que les citoyens de la R.F.A. puissent être fiers de leurs réalisations,

Restez Allemands, soyez diplomates

victimes, ici ou là, de préjugés

ils devraient, si on en croit les

nouvelle collection

2 et 3, rue de GRIBEAUVAL (7e)

prêts aussi à reconnaître celles Quant aux préjugés anti-germa-

la publicité gouvernementale en propose la liste sulvante : « Nous autres Allemands n'aimerions que le travail. Nous aurions troo d'argent dans notre porte-monnaie. Nous serions tous mieux que les autres. Nous serions intolérants... . A ceux des touristes qui voudraient élargir ce répertoire de conversations à l'étranger, les sevices gouvernementaux sont prêts à venir en aide en leur envoyant une « bro-

chure européenne ».

Reste à voir si les vacanavides de soleil et de détente que ceux des autres pays, auront vralment envie de jouer le rôle conviés. Encore n'est-li pas impossible que les citoyens de la République fédérale alent besoin de justiller moralement leur escaçade sur les rives de la Méditerranée. Telle est, en tout cas, l'impression que l'on peut éprouvei en constatant que le parti niste de tendance maciate (K.P.D.) se trouve, d'une certaine manière, en harmonie avec le gouvernement : son organe Drapeau rouge, a p r è s avoir souhaité de bonnes vacances à ses lecteurs, aloute, an effet, que les voyages à l'étranger sont la mellieure occasion d'étudier « les rapports de classes » dans d'au-

JEAN WETZ.

Le Monde

VIRONNEMENT

Mandires de lignes haute tensie

de Flamanville

De notre correspondant

Marine de

screen > le courant de la central

Contract to the second second

Contact of the contac

1777

- 200

100

4 44 22 31

HALTE CTIER

Mme le cadre

# économie

#### LES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

M. André Giraud, ministre de l'industrie, a présenté, le 26 juillei M. Anare contava, ministre de l'immustre, a presente, le cu fautes, la première réforme de structure de son ministère. La nouvelle direction générale de l'énergie et des matières premières, qui aura à sa tête M. François de Wissock, actuel directeur des mines, regroupera les directions des carburants, du charbon, du gaz et de l'électricité, les airections des caronnairs, du charoon, au gaz et de l'electricité. l'Agence pour les économies d'énergie, la délégation aux énergies nouvelles, les services géologique et minier. Elle exercera cussi sa tutelle sur les grandes entreprises nationales énergétiques (E.D.F., G.D.F., Charbonnages de France, compagnies pétrolières), du Commissariat à l'énergie solaire, du B.R.G.M., de la COGEMA et suivra les controllés du C.P. L. de la COGEMA et suivra les controllés du C.P. L. de la C.P. L activités du C.E.A. pour l'électronucléaire.

M. Giraud a également commenté la communication sur l'espace qu'il avait faite devant le conseil des ministres et indiqué dans quel sens devra être restructuré le Centre national d'études spatiales. Il souhaite une « clarification énergique » des structures séparant bien les diverses missions du C.N.E.S.: lancement des satellites, coopération internationale, étude technique de projets pour le compte d'autres organismes tels que le ministère de la défense, la direction générale des télécommunications ou la société Télédiffusion de France. En contact avec les utilisateurs de systèmes spatiaux et les industries qui les construiront, le CNES, sera une agence au service de l'Etat, assurant la cohérence des choix politiques et techniques.

Cette réorganisation, liée à la création d'un groupement d'intérêt économique entre le C.N.E.S., T.D.F. et France Câble Radio, est peut-être un premier pas vers la création d'une vaste direction des communications, en attendant le ministère du même nom que MM. Nora et Minc appelaient de leurs vœux dans leur rapport.

#### Une inflexion de la politique énergétique

d'hésiter.

M. Giraud, le 5 juillet en conseil des

ministres, sur l'exécution du pro-

fixer à 10 000 mégawatts les enga-

On le voit, le départ de M. Mentré

politique énergétique française : davantage de libéralisme dans le

secteur pétroller et les économies

d'énergie, davantage de fermeté dans

la poursuite du programme nucléaire

et la développement d'une politique

charbonnière toumée vers les pays

producteurs. La suppression du poste de délégue général permettra au ministère de l'industrie d'être seul

maître d'œuvre. M. Giraud apparaît

M. de Wissocq

de Wissocq est ancien elève de l'Ecole polytechnique et ingénieur en chef des mines. Chargé de mission à la délégation à l'aménagement du territoire (auril 1967-

décembre 1971), il est ensuite conseiller technique dans plu-

conseiller technique dans plu-sieurs cabinets ministériels.

M. Qe Wissocq

Ne le 13 septembre 1933 à Florin ... 1,9619
Châlons-sur-Marne, M. François
F. (190) 12,6289

bien d'abord comme le ministre de

l'énarole. — B. D.

depuis juillet 1975.

Délégué général à l'énergie pendant plus de trois ans, M. Paul Mentré de Loye (1), polytechnicien inspecteur des finances, qui fut un temps directeur adjoint du cabinet de M. Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, peut se vanter d'un long parcours. Son prédécesseur, M. Jean Blancard, n'était guère resté plus d'un an à la

il y a pourtant quelque amertume dans ce départ. Faut-il y voir le résultat d'un différend entre l'actuel ministre de l'industrie, ancien patron du Commissariat à l'énergie atomique, et un délégué indéniablement moins nucléariste? Lorsque M. Giraud. après avoir salué « le courage et le dynamisme - du délégue dans une période difficile, a rappelé que financier d'origine, ses nouvelles ionctions de conseiller financier à l'ambassade de France à Washington conviendront parfeitement à sa compétence », on pouvait le penser. Dolton, su contraire, y trouver la simple amorce d'une évolution de la politique énergétique ? .....

И п'est pas facile de faire la part çaise de l'énergle, revient à M. Mentré depuis sa nomination, le 4 mars 1975. Il était sous la dépendance directe de Matignon tout en travaillant avec les ministres successifs

La mise en place du programme sieurs cabineis ministres, alors M. Chaban-Deimas (januer 1970-juillet 1972), puis avec M. Messmer (juillet 1972), puis avec M. Messmer (juillet 1972-mars 1974). Adjoint au délégué général à l'énergie de 1974 à juin 1975, M. de Wissocq est directeur des mines au ministère de l'industrie depuis évillet 1975 nucléaire, le cadre de la politique d'économies d'énergie, les restrictions au développement du tout électrique et l'ébauche d'une politique pétrolière libérale sont indéent son fait.

Le libéralisme, il eut au demeurant du mai à l'imposer. En matière pétrolière on l'a souvent accusé de demi - mesures, dont d'incohérence Paradoxalement, c'est après son départ que seront prises, au cours d'un prochain comité interministériel, des mesures levant une partie des contraintes qui pèsent sur les compagnies (obligation de pavillon et même peut-être durée des slocks de sécurité).

En matière d'économies d'énergie il a doté la France d'un outil dirigiste (par encadrement de produits et attribution de quotas) dont on se mande aujourd'hul au ministère de l'industrie s'il est le bon.

Les partisans intransigeants du nucléaire ont aussi souvent reproché au délégué général de n'avoir pas assez défendu le programme Messme.

(1) M. Mentre de Loye est nommé conseiller financier auprès des ambassades de France et des Etats-Unis et au Canada. Il sera ausai administrateur du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale.

M. Joseph Martray: un veritable changement avec la mission de la mer. — M. Joseph Martray, président du Comité national d'information sur les problèmes de la mer, estime que le gouvernement, avec la création d'un comité interministériel de la mer, « s'est engagé sur la voie d'un véritable changement, celui qui consiste à tenter de promouvoir une politique marilime en France ». M. Martray estime cependant: « Le dispositif retenu apparaîtra timide à ceux qui, apparaîtra timide à ceux qui, avant les élections de mars der-nier, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, avaient préconisé la création d'un ministère délé-gué à la mer, auprès du premier

> LE MONDE LES BUREAUX

#### La réorganisation du ministère de l'industrie M. Jacques Poly est nommé directeur général de la recherche agronomique

Le consell des ministres du mercredi 26 juillet a approuvé la qui emploie 1 100 scientifiques, 5 000 ingénieurs et techniciens et 300 agents administratifs, avait, en 1977, un budget de 630 millions

M. Jacques Poly, directeur général adjoint depuis 1972, et directeur scientifique de l'établissement, était déjà candidat, en février 1975, à la succession de M. Soupauit, conseiller, maître à la Cour des compates despuis 1873 la Cour des comptes depuis 1977. On lui avait préféré alors M. Ray-mond Février, et les relations en-

Candidat de M. Méhaignerie, le nouveau directeur général n'avait nouveau directeur général n'avait pas d'atomes et och us avec M. Bonnet, son ancien ministre de tutelle, aujourd'hui ministre de l'intérieur. A l'Elysée, on n'était pas insensible aux critiques jormulées à l'égard de la « citadelle » des chercheurs et la balance penchait en javeur d'un candidat extérieur. Les deux attaques les plus récentes avaient été portées, l'une par M. Neeser, le président des céréaliers, qui avait déclaré à Brurelles, « la recherche et d'avoir raienti son action à l'approche des élections. M. Mentré crolt-il profondément à l'avenir de l'atome civil ? La communication de gramme électronucléaire et la décision *déclaré à Bruxelles, «* la recherche n'est pas dirigée, il n'y a pas de prioritès ». l'autre par M. Pierre-Pairick Kaltenbach, ancien colla-borateur très écouté de M. Bon-net, aujourd'hui conseiller à la politique » du gouvernement de gements de centrales pour 1980-1981 montrent qu'il n'est plus question Cour des comptes.

Dans un article publié dans le journal la Croix, M. Kaltenbach eera accompagné d'inflexions de la nounai la Croix, m. Kattenbach reprochait à PINRA de refuser que des liaisons soient établies avec l'échelon gouvernemental, au nom de la liberté du chercheur.

\$ E.-U. ... 4,4090 \$ can. ... 3,9239 Yen (100), 2,2695

L (1 000).

D.M. .... \$ E-U. ... Florin F.B. (100)

S. (1 000) 9 3/4 10 5/8

nomination de M. Jacques Poty au poste de directeur général de la recherche ligronomique. (Nos dernières éditions.) Cet établissement,

#### Un contexte difficile

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

UN MOIS

2,1515 + 56 + 94 + 121 1,9625 + 20 + 56 + 37 12,6528 + 77 + 238 + 169

TAUX DES EURO-MONNAIES

+ tas + hant Rep. + on Otp. -

31/4 3 3/16 31/8 4 13/16 51/2 5 1/2 3/8 1 7/8 121/4 12 1/2 197/8 10 3/4 81/6 8 1/4

M. Pierre Aigrain, secrétaire d'Etai à la recherche, avait, de son côté, souhaité et obte nu and cole, anualite et de te tu qu'une commission d'enquêle et de réflexion sur la recherche agronomique française soit constituée, composée de personnalités choisies hors du sérail de PINRA. Cette commission, qui doit remetate tre les deux hommes avaient souf-tre les deux hommes avaient souf-fert de cette rivalité. En fait, composée de MM. Jacques Pellis-M. Février était démissionnaire sier, président de la S.N.C.F., depuis quatre mois, et la désigna-cheruis de l'Abault, professeur de physiologie à Paris-IV, André été acquise aisément. nique de l'élevage bovin et du responsable de la recherche agro-

nomious britannious. Dans ce contexte, la tâche du nouveau directeur général n'est pas aisée. Il devra tenir la barre droite entre les exigences des professionnels et celle des fonc-tionnaires pour finalement promouvoir une agriculture plus productive, mais aussi plus éconôme de ses dépenses dans la lignée du « rapport vert » qu'il avait rédigé en novembre 1977. — J. G.

■ Nominations à Air France.

— Le conseil des ministres du mercredi 26 juillet a prolongé de trois ans le mandat de membre du conseil d'administration d'Air France de MM. Pierre Giraudet, président de la compagnie nationale, nommé à ce poste au mois de novembre 1976, et Christian Lherm, conseiller maître à la Cour des comptes.

BENT MOIS 1

4,4160 — 50 — 5 — 105 — 55 — 266 — 154 3,9315 — 63 — 10 — 112 — 56 — 272 — 158 2,2762 — 108 — 153 — 188 — 243 — 512 — 607

2,4800 + 94 + 135 + 264 + 249 + 713 5,2230 - 314 - 235 - 610 - 500 - 1620 8,4513 - 293 - 182 - 505 - 400 - 1440

Rep. + on Dep. - Rep. + on Dep.

+ 163 + 75 + 359

313 MD19

+ 532 + 610 + 104 + 173 + 485 + 917

## SOCIAL

#### PARTIE DE CAMPAGNE

Il pleut sur la mer de sable du parc attractif d'Ermenonville (Oise). Dans les barcasses, des enfants jouent, environnés de parents transis. Quelques trois mille chômeurs et leur lamille de la capitale et de sept départements de la couronne, invités per la C.G.T., passent, mercredi 26 juillet, une journée de

Dans les dizalnes de cars vanus de diverses localités, les conversations furent lentes à se nouer. Lorsqu'on est chômeur, on ne voit pas grand monde. En ville, le seul point de rencontre est l'agence pour l'empioi le jour de pointage. Et encore. Le cœur n'y est pas.

« C'est généreux de leur part. » Comme cet homme à la guarantaine fatiguée, la plupart des visiteurs avaient pris connaissance de l'invitation lancée par l'union régionale C.G.T. — un syndicat que certains na connaissaient pas jusqu'alors à l'agence pour l'emploi de la

dans la rue du saloon : cette partie de campagne a permis de rompre l'isolement..., mâme. s'il fallut payer pour les manèges et le petit train. Lors d'une discrète conté-

Repas pris en commun, jaux

rence de presse, réunte dans un bar du parc, M. Henri Krasucki, secrétaire confédéral de la C.G.T., en bras de chemise, rappela que « la C.G.T., c'est ăfrebilos și issus sism etiul și et la fraternité ». Pas de meeting Ermenonville. Mals quelques précisions. « A condition que le gouvernement et les pouvoirs publics augmentent leur part dans le financement de l'indemnisation du chômage, la C.G.T. est . Isposée à examiner les modalités d'application de l'allocation à 90 % à propos des

La pluie se faisant plus dure, on finit par trouver le temps long. Une journée pas comme les autres : « On s'était parlé. »

● Tous les conjoints divorcés non remariés peuvent désormais bénéficier de la pension de réversion — soit la moitié de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou eût bén éficié l'ex-conjoint décèdé — au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette modification de l'article L 351-2 du code de la Sécurité

sociale, parue au Journal officiel des 17-18 juillet 1978, qui étend l'application de la loi du 11 juillet 1975 à tous les conjoints divorcés, quel que soit le jugement rendu, constitue « une victoire », déclare dans un communiqué la Fédération des femmes chefs de

#### **ETRANGER**

#### Aux Etats-Unis

#### LE DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE A NETTEMENT DAMINUÉ EN JUIN

Bonne nouvelle pour M. Carter : le déficit de la balance commer-ciale américaine s'est très nette-ment réduit en juin, tombant à 1,6 milliard de dollars contre 2,23 milliards en mai, 2,86 mil-liards en avril, et 2,83 milliards nards en avril, et 2,52 millards en juin 1978. Après vingt-cinq mois de déséquilibre ininterrompu, le résultat de juin est le meilleur — ou le moins mauvais — enre-gistre depuis mai 1977, mois au cours duquel le déficit s'était éleve à 641 millorse de dellers à 641 millions de dollars.

En juin, les exportations ont atteint un niveau record avec 12,1 milliards de dollars (+3% par rapport à mai). Les importations, quant à elles, avec 13,7 milliards de dollars, ont diminué de 2,1%, notamment du fait d'une diminuiture des achets de rétrole diminution des achats de pétrole

et d'acler. Pour le premier semestre, le

des Etats - Unis atteint ainsi 16,4 milliards de dollars, ce qui correspond en année pleine à quelque 32 milliards de dollars, chiffre irès supérieur au déficit gistré l'année dernière

cependant, au vu des résultats de ces derniers mois, il semble que la balance commerciale des Etats - Unis soit en train de s'améliorer. Il fant pent-être y voir les premiers effets de la forte baisse du dollar depuis six mois. Ce qui est sûr, c'est que l'amélioration constatée devra se prolonger et s'amplifier pour que le déficit de 1978 soit « modérément supérieur » à celui de 1977, comme l'a laissé prévoir M. Frank Well. l'a laissé prévoir M. Frank Weil, secrétaire adjoint au commerce. Les résultats dépendront beau-coup des échanges avec le Japon.

# ETSPOL

Prêts Conventionnés sur maisons-duplex et sur quelques 2 pièces.



Les fabricants de feutres pour papeteries

services des prix »).

l'ancienne direction générale de

la concurrence et des prix — a permis de relever l'existence de

pratiques anticoncurrentielles en-tre fabricants de feutres pour

papeteries, pratiques concertées mises en œuvre par la Fédéra-tion française des fabricants de feutres pour papeteries et par l'Association technique de l'indus-

trie du feutre pour papeterle.

La commission de la concur-

• La première concerne le

rence condamne — dans son avis — deux sortes de pratiques :

mécanisme des ristournes calcu-lées en fonction du total du vo-

lume des commandes passées à l'ensemble des fabricants de feu-

tres participant à l'entente, et non

pas des commandes passées au-près de chaque fabricant. En

L. 10119 P.

LES MAF

LON

Charles as Alexander PART OF LAND

hornes of provide general and the appearance of separations for the engineers of the appearance of the constant of the constan ment et les établissements finanment et an en hauste. En kont cas on some supportance et C.I.C. on out regime les medients performances de la sense performances de la sense de 53 %, mons de Person. Palents friedunt Co. 065. 41/24

performances de la seure : 53 c.; quins de Perse. : 145 c.; ci Maisons Phenu : 145 c.; ci Maisons Phenu : 145 c.; com i les fautes, rein-informat au fordi. : com e colles de Sianaux et Daniel. enter celles de Signatur et Daniel.

mentant detre manalées.

Sien que limitée, cette nouvelle hourse des raiseurs françaises a privague une certaine servicus de la corbeille, cu l'on présonat.

de la corbeille, cu l'on présonat. de la corbente. Cu i on presonata-crant la reance, la pourrante d'une période de consolidation des cours, sons plus II faut croire que la bonne terme per-istionée du trans sur les marches des charges seduit tourous less operateurs étrangers, encore principal en acces prond nombre ce sens la melleure allure allure da definition on accessions la er n'a pas encore contentes les

ants enternaturatura.
Aux valeurs étrangères, les misene que les américaines. Sur le marché de l'or, le fteent sur le marche par le let-c recupéré 90 francs sur le let-cur céde la reille et s'est établi c 27 680 francs après 27 750 francs ; Quart ou napoléon, il s'est effrité de 0.16 franc pour se retrouver à 260,60 francs. Le volume des THITTE transactions est retté maderé à 639 milions de francs comire : 2 milions de francs

Tour de mi

HOUVELLES PRINTERS desired the service of the service o grapes a INTE ON THE BIC PRN A THE SECOND OF

BOURSE DE PARIS -

VALEURS VALEURS SAN STON SANTE EST Protections AJR 148 57 ER. 156 34 95 7 458 51 78 2 411 ....... VALEURS pricid cours Emp. 7 % 1973 3418 E.D.F. parts 1958 525 175

Earstool Interested Ballel Fr Cr 47 S (Chip) 111 185 187 182 182 183

salan V 378 F. 38 SH 78 F. 10 SH 743 19 733 2513 | 2518 

Arriam Priess | 139 | 132 | 130 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 13 的演奏接受西班牙西班牙

A.S.F.(Ste Cent.) 388
Ass S: Parts-Vie 1529
Centorde 322
Epargne France IRANE. VICTORY .: 268

Précéd. Fran. **YALEURS** ciotare.

Afrique (ICC.
All Liquide
Als. Part red.
Als. Seperus.
Alstrens. All
Applique gar
Aquitarge...
Certif...
Arjam Priam
Aux. Entreps. 

LE MONDE met chaque jour à la disposition d'Annonces (mmobilières L'APPARTEMENT

condamnés pour pratiques anticoncurrentielles Le ministère de l'économie hausse artificielle des prix. Les accords d'information sur les prix doivent être considérés comvient de prendre des sanc-tions à l'encontre des fabrime des pratiques anticoncurrencants de feutres pour papetielles des lors que les rensel-gnements communiqués dans le cadre de tels accords permettent teries auxquels il est reproché des pratiques anti concurrend'identifier les vendeurs ou les acheteurs dans leurs transactielles. D'autre part, la Rue de Rivoli vient de recommander tions : il s'agit d'un avantage aux sociétés fabriquant des unilatéral en faveur des fabri-cants, estime la commission, qui note que cette fédération avait déjà été rappelée à l'ordre en crampons anti dérapants pour automobiles de respecter la concurrence. Ces interventions de la puissance publique ont fait l'objet de deux com-

M. René Monory a sulvi les propositions de la commission, d'une part, en infligeant à la fédération une sanction pécumuniqués publiés mercredi 26 juillet, ainsi que d'avis publics au B.O.S.F. du même niaire de 50 000 F ; d'autre part, jour ( Bulletin officiel des en enjoignant à cette part, en enjoignant à cette même fédération « d'inviter tous ses adhérents à mettre fin sans délai à toute pratique anticoncurren-tielle, notamment d'information individualisée sur les prix ». A la suite d'une plainte formu-lée par un fabricant de papier qui dénonçait a des majorations uniformes et une politique com-mune de prix pratiquées par les fabricants de feutres pour pa-peterie », une enquête avait été ouverte. Celle-ci — effectuée par

Autre affaire : celle des cram pons antidérapants pour pneus automobiles, produits exclusivement en France par Ugine

Des accords avaient été passés en 1973 par cette société avec quatre gros distributeurs : les sociétés Marpa, Diffeurop, Siepa, et le groupement d'intérêt économique SEPIAM. Ces accords l'according des quatifiés minimales fixent des quantités minimales d'approvisionnement auprès du fabricant. Ils indiquent également que ces quantités ne pourront pas dépasser un certain pourcentage du volume total des crampons vendus en France et « établissent donc de véritables quotas d'appro-visionnement assurant une répar-

tition du marché entre les prin-cipales sociétés distributrices > ∠'ensemble des accords semblaient permettre à Ugine-Car-bone d'exercer un droit de regard sur les prix de revente et de fixer les marges des distributeurs tout en cristallisant les positions de chacun par le biais des quotas d'approvisionnement », note le

1978, ces ristournes étalent en-core payées aux acheteurs par le secrétaire général de la fédé-ration, « Elles visaient de toute évidence à dissuader la clientèle ministère de l'économie. de s'approvisionner auprès de fournisseurs étrangers à la fédé-ration professionnelle », souligne M. René Monory, sulvant en cela la commission, n'a pas jugé qu'il y avait lieu de transmettre la Rue de Rivoli. ce dossier au parquet. Il a néanmoins prescrit à ses services de lui rendre compte dans un délai de six mois des mesures qui auront été prises par les sociétés concernées pour restaurer la concurrance sur ce marché. ● La seconde catégorie de pra-tiques incriminées concerne des accords d'information sur les prix qui ont eu pour objet et pour effet partiel de favoriser la

D'APPEL

ÉQUIPEMENTS DES LABORATORES

DE TRAVAUX PRATIQUES DE L'E.N.S.T.P.

DE YAMOUSSOUKRO (COTE-D'IVOIRE)

FINANCEMENT: BSIE - 78

Le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme

Ces Equipements sont répartis en douze lots (ci-après), chaque lot devant être proposé

(Analyses; volumétrie; gravimétrie; ... calcul de coefficients; étude de diagrammes

liquide + solide; pH-métrie; ... conductivité; clnétique; cryoscopie; solubilité; distillation d'un mélange; spectrophotométrie; ...)

#### La Société européenne de brasserie ferme son usine d'Ivry

La Société européenne de brasserie (SEB), filiale de B.S.N. -Gervais-Danone, a décidé de fermer son usine d'Ivry, spécialisée dans la production de bière en litres. Selon la direction « cette fermeture s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration de la société destiné à adapter son outil industriel aux besoins du

La consommation de bière en litres diminue (31,2 % du mar-ché en 1977, contre 48,5 %) au profit de la bière de luxe con tionnée en petites bouteilles à verre perdu. Avec cette diminution, plus sensible encore en région parisienne (— 32 % entre 1973 et 1977), la SEB dispose d'un le control de la control 1973 et 1977), la SER dispose d'un excédent de capacité de production d'environ 1.5 million d'hecto-litres. La SEB a proposé aux deux cent quatre-vingt-dix-sept saiariés de l'usine d'Ivry un plan de reclassement dans les différentes unités du groupe.

L'autre filiale « brasserie » du groupe B.S.N.-Gervais-Danone la société Kronenbourg, spécialisée dans la bière de luxe, a renoncé à construire une troisième unité de production en Aisace. Cette unité, dont l'implantation était prévue à Sélestat (Bas-Rhin), aurait employé progressivement jus-qu'à un millier de salariés. La diqu'a un miner de salaries. La di-rection explique sa décision par la crainte d'une aggravation de la crise énergétique qui entraîne-rait une interdiction ou une taxa-tion du verre perdu.

#### Licenciements chez S.K.F.

Le groupe S.K.F. (roulements à bille) a décidé la fermeture totale de l'établissement de Bois-Colombes (S.K.F.-C.A.M.) à la fin de ce mois. Sous réserve de l'approbation de l'inspection du tra-vail, cinq cent trente-neuf personnes seront licenciées. Selon la direction, qui déclare maintenir le nivean global de production, deux cent quarante-deux d'entre elles seront reclassées dans les autres usines du groupe dans la région parisienne; trente-et-une accèderont à la pré-retraite, comme trente-sept des quarante-six employés licenciés au siège social. Le groupe emploie au total six mille deux cent trente-cinq

personnes en Franca.

En Meurthe - et - Moselle, le groupe La Rochette-Cempa, papier carton, a décidé de fermer

D'OFFRES

son usine de Laneuville-devant-Nancy. Cette decision touche deux cent vingt personnes. A Paris, les dix-sept salaries de la S.P.I.A. société d'import-export de produits chimiques en cessa-tion de paiements, ont trouvé porte close le 24 juillet, annonce l'union C.G.T. parisienne. Sans préavis ni indemnité, ni certificat

de travail, le personnel a fait de travail, le personnel 2 l'ait dresser un constat par huissier et a saisi l'Inspection du travail. Selon un bilan dressé par la C.G.T. les fermetures d'entre-prises annoncées ces dernières semaines mettent en péril l'emploi de vingt deux mille personnes.

#### LES COMMUNISTES PRÉSENTENT UN PLAN EN SEPT POINTS POUR SAUVER LA CONSTRUC-TION NAVALE

Une délégation du parti communiste français, conduite par M. Roland Leroy, secrétaire du comité central, a participé, mardi 25 juillet, à la journée d'action organisée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) à la suite de l'annonce de près de 1700 suppressions d'emplois aux chantiers navais de cette ville.

A cette occasion, M. Leroy a présenté les « sept mesures immédiates » que propose son parti pour « le maintien et le développement de l'activité des chantiers de La Ciotat et du littoral provençal ».

Ces mesures, que l'Humanité du 26 juillet expose des sa pre-mière page, sont dans leurs grandes lignes les suivantes : 1) Mise en chantier immédiate de trois navires destinés à remplacer ceux qui sont en fin de carrière pour les liaisons entre le

continent et la Corse. 2) Obligation pour la compa-gnie privée française « Corsica Line » (liaison Corse-Italie) de naviguer exclusivement sous pa-

villons français et italien. Construction de deux navires pour remplacer le car-ferry Roussillon a qui doit être vendu en 1979.

4) Développement des activités de la compagnie nationalisée C.G.M. au détriment de la compagnie privée Daher dans le groupement d'intérêt économique Sud Cargo et dans ce but mise en chantlers de nouveaux cargos. 5) Développement du marché français des croisières.

6) Contraindre a les armateurs comme les autres construire, transporter, réparer

francais ». Maintenir et développer le potentiel matériel et humain des bureaux d'études.

#### HAUSSE DES PRIX: 0,8% EN JUIN dont le poste progresse de 2 % en

un mois. En un an, la hausse des

Tout compte fait, les pouvoirs

publics feront remarquer que la phase deux du plan Barre ne se

deroule pas si mal. Et il est vrai

que si l'on faisait abstraction des hausses voiontairement décidées par le gouvernement en matière de tarifs publics et de produits émergétiques, le résultat de juin

Reste à savoir si la mise en

liberté des prix industriels n'en-

trainera pas en 1978 une hansse du coût de la vie supérieure à 10.5 % ou 11 %. Tout dépendra maintenant de l'attitude des cheis d'entreprise. Anticiperont-

ils ou non une accélération de l'inflation au second semestre ?

Le pari de M. Barre n'est pas encore gagné...

La bonne tenue du franc

Cependant, la publication de

cet indice, moins « mauvais » que prévu devrait logiquement conso-

lider le redressement du franc vis-à-vis des monnaies « fortes »

européennes — exception faite du franc suisse. Redressement qui se

poursuit depuis plusieurs mos. Ainsi, le cours du deutschemark à Paris, est-îl revenu ces jours-cl

en dessous de 2,15 francs, pour la

première fois depuis le début de novembre 1977. Ce cours, rap-peions-le avait atteint près de

2.40 F dans la période précédant immédiatement les élections légis-

latives pour retomber graduelle-ment à 2.20 F vers le 15 mai der-nier et y demeurer jusqu'à la mi-juin.

Depuis un mois, les perspectives

de l'entrée éventuelle du franc dans le nouveau système moné-taire européen et les bons résul-

tats du commerce extérieur français ont provoqué une nou-velle baisse du D.M., du florin et

du F.B. Cette baisse a amene une

nouvelle réduction des montants compensatoires appliqués aux échanges agricoles entre la France

et ses partenaires de la CEE, ramenés de 7.8 % à 6.8 % pour tous les produits, sauf pour la viande porcine (2,9 % contre 3,9 %).

En revanche, malgré l'annonce d'une forte diminution du déficit

de la balance commerciale en juin aux Etats-Unis (voir d'autre

part), le dollar est resté faible ce mercredi, ce qui traduit la

méfiance des milieux financiers internationaux vis-à-vis de la de-

aurait été franchement bon.

services atteint 9,9 %.

(Suite de la première page.)

Les produits laitiers sont en hausse de 0.8 % à la suite des décisions prises à Bruxelles le 12 mai dernier.

Les prix des produits manufactures quant a eux ont aug-menté de 1 % en juin moins for-tement donc qu'en mai (+13%). cement donc qu'en mai (+ 125 °).

Ce résultat est surtout la conséquence du relèvement à la mi-mai des tabacs et cigarettes et de cele des produits pétroliers (essence, fuel) le 23 juin. En un an les prix des produits manufacturés progressent de 9 °C. Mais il faut savoir qu'à part les constructeurs de camions qui ont rejevé leurs prix de juin, les consequences de la libération des prix industrie's ne se sont pas encore fait sentir. Il faudra attendre le deuxième semestre pour juger des conséquences de la politique conduite par MM. Barre et Monory dans ce domaine.

Les c services o sont en hausse de 0.6 % (= 1.2 % au mois de mai) malgré les répercussions de l'augmentation des tariés postaux

Les suites du sommet de Bonn

#### LE GOUVERNEMENT DE R.F.A. DÉCIDE POUR 7 MILLIARDS DE DEUTSCHEMARKS D'ALLÉ-GEMENTS FISCAUX

Le conseil des ministres de la R.F.A. a décide, dans la nuit du 26 au 27 julliet, le principe d'allége-ments fiscaux pour l'année 1979 d'un montant global de 7 milliards de marks (plus de 15 milliards de francs). Le gouvernement proposera de plus au Parlement (Bundestag et Bundesrat) de voter pour l'année 1980 de nouveaux allégements fiscaux d'un même montant, a annon jeudi 27 juillet le porte-parole du gouvernement, M. Klaus Boeiling. qui n'a pas précisé si ces allège-ments concerneraient, comme l'estiment les observateurs, surtout les Schmidt pourrait annoncer lui-même le détail de ces mesures qui fout partie des « pas nécessaires » auxquels s'est engagée la R.F.A. lors du récent sommet des sept pays occidentaux les plus industrialisés, les 16 et 17 juillet derniers, à

■ La Banque centrale du Canada a annoncé mercredi 26 juillet une hausse de son taux.

vise américaine. A Francfort, son cours est revenu de 2,0570 DM à 2,0540 DM et à Tokyo il est tombé à son plus bas niveau depuis la deuxième guerre mondiale, soit 193,50 yens contre 195,10 yens la veille. A Paris, à l'inverse, il monveille. A Paris à l'inverse, il mon-tait très légèrement à 4,4150 F contre 4,4025 F en raison des achats des importateurs avant

● La Banque nationale de Belgique a décide mercredi 26 juillet de relever de 5,5 à 6 % son taux d'escompte.

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

INFORMATION SCRIETE GENERALE INFORMATION SCRIETE GENERALE INFORMATION SCRIETE GENERALE

# les Sicav du groupe Société Générale

| Situation au 30.6.1978                                                                             |                                         |                                        |                                                             |                                              |                                                  |                                                                          | ļ                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                    | Segéner<br>Une lerge<br>diversification | Segister Un porteleutlin international | Sognice Un équilibre entie valeurs françaises er étrangères | Segéparque<br>Un<br>placement<br>obligations | latercreissance Un choix de valeurs de crossance | Interselection France Une gestima orientide vers les antiques françaises | Convertiment Un placement en valeurs immobilitéres et en obligations convertibles |   |
| Valeur liquidative (F)                                                                             | 343,96                                  | 404,98                                 | 119,94                                                      | 279,79                                       | 134,36                                           | 144,39                                                                   | 129,80                                                                            | ı |
| Coupon global (F)<br>(date de parement)                                                            | 17,40<br>3.4.78                         | 22,17<br>3.4.78                        | 6,55<br>3.4.78                                              | 23,56<br>(envisagé)                          | 6,23<br>3.1.78                                   | 6,30<br>3.1.78                                                           | 8,08<br>3.7.78                                                                    | I |
| Actif net lotal (MF)                                                                               | 636,1                                   | 831,3                                  | 144,4                                                       | 2 705,4                                      | 112,9                                            | 184,3                                                                    | 258,6                                                                             | l |
| France: - actions et obligations convertibles - autres obligations Etranger: Liquidités et divers: | 33,6 %<br>31,4 %<br>25,5 %<br>9,5 %     | 7,9 %<br>32,4 %<br>55,0 %              | 41,4 %<br>12,6 %<br>37,1 %<br>8,9 %                         | 18,2 %<br>70,3 %<br>2,1 %<br>9,4 %           | 25,5 %<br>30,5 %<br>38,6 %<br>5,4 %              | 50,5 %<br>29,2 %<br>12,6 %<br>7,7 %                                      | 57,8 %<br>12,4 %<br>22,2 % •                                                      |   |

#### **TECHNOLOGIES**

DE NOUVEAUX RÉSULTATS RECORDS

BENEFICE NET Au cours du second trimestre 1978,

ls bénéfice net a atteint 56,56 mil-lions de dollars, en progression de 13 % par rapport à la période cor-respondante de 1977 (50,08 millions de dollars). Pour les six premiers mois de

reactives 1978. la bénéfice net, en progression de 14%, resport à 109,52 millions de dollars, soit 2,36 dollars par action. Il était respectivement de 95,8 millions de dollars et 2,06 dollars par action au premier semestre 1977 premier semestre 1977

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires a enregistré une augnusitation de 9 % sur le pre-mier trimestre 1977, soit 1548,3 mil-lions de doilars contre 1417,8 mil-lions de doilars.

En augmentation de 9 % sur le premier semestre de l'axencice pré-cèdent, le chiffre d'affaires a'est élevé à 3023,7 millions de dollara,

contre 2 780,5 millions de dollars. Les ventes au gouvernament ont repré-senté 27,5 % de ce montant.

CARNET DE COMMANDES

A la fin du second trimestre 1978, le carnet de commandes a totalisé 7 125 millions de dollars, en augmentation de 37 % par rapport aux 5 200 millions de dollars enregistrés au 30 juin 1977.

Commentant les résultats du pre-mier semestre 1978, Harry J. Gray, chairman and president, a préc'sé que le groupe continuait à renforcer que le groupe continuat a remjorser sa position de tout premier pian dans le domaine des techniques de pointe à travers le monde. Il a de plus souligné l'intérêt que présentait pour les deux groupes la prise de contrôle par U.T.C., le 14 juillet 1978, de AMBAC INDUSTRIES, lesder dans le fabrication de maétriel roux les

EUROPE Nº 1

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'activité radio pour les trois premiers trimestres de . zercice (période du le octobre 1977 .u 30 juin 1978) s'élève à 252 287 800 F contre 215 515 000 F l'exercice précédant contre 215 315 6"0 F l'exercice précédent, soit une progression de 17,05 %. Compte tenu des ordres de publicité en portefeuille, on peut estimer que ce rythme de progression se maintiendra pour la totalité de l'exercice. Rappelons que pour la période de neur mois correspondante de l'exercice précédent la progression était de 14,95

En ce qui concerne le groupe, les résultats nets de l'exercice 1977-1978 progresseront proportionnellement de manière plus i mportante que le chiffre d'affaires le l'activité radio indiqué cl-dessi ;

lance un Appel d'Offres pour la fourniture des Equipements, Appareillages et Systèmes des Laboratoires de Travaux Pratiques et d'Expérimentation de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics de YAMOUSSOUKRO. par une entreprise ou par une entreprise générale assistée de fournisseurs. Les manipulations de Travaux Pratiques entrent dans le codre de l'Enseignement Supérieur type Grandes Ecoles. - LOT 30 - 01 / CHIMIE: (A.O. nº 1095)

(Minéralogie; métallogénie; pétrographie; géologie historique; hydrogéologie; géologie du Génie Civil; géochimie; ...) - LOT 30 - 03 / MÉCANIQUE DES SOLS: (A.O. nº 1097) (Essais d'identification des caractéristiques physiques et chimiques des sols; essais mécaniques sur sols intacts ou reconstitués; appareils d'essais « in-situ »)

-- LOT 30 - 04 / RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX : (A.O. nº 1098) Systèmes d'étude des déformations et contraintes sous diverses sollicitations; photoélasticimetrie ; analogie électrique ; ...)

LOT 30 - 05 / MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : (A.O. nº 1099) (Etude physique, chimique et mécanique des ciments et autres constituants des bétons et matériaux divers ; identification et étude des produits noirs ; ...)

- LOT 30 - 02 / GEOLOGIE: (A.O. nº 1096)

LOT 30 - 06 / ATELIER DES LABORATOIRES: (A.O. nº 1100) (Mécanique générale ; menuiserie ; peinture ; outillages ; système automatisé de stockage et de restitution microfiches)

- LOT 30 - 07 / ÉQUIPEMENT DU BATIMENT: (A.O. nº 1101) (Transferts thermiques; acoustique du bâtiment; climatisation; rayonnement et applications des systèmes à énergie solaire)

- LOT 36 - 08 / PHYSIQUE A: (A.O. n° 1102) (Optique ; électricité ; mécanique ; thermodynamique ; ...)

LOT 30 - 09 / PHYSIQUE B: (A.O. nº 1103) (Electrotechnique ; électronique et mesures ; électricité ; mécanique ; ...) - LOT 30 - 10 / TOPOGRAPHIE: (A.O. nº 1104)

Appareils de mesures sur le terrain ; appareils de photogrammétrie ; systèmes de photographie et d'orthophotoplan; ...) - LOT 30 - 11 / HYDRAULIQUE: (A.O. nº 1105)

(Ecoulement en canal; pampes; analogies rhéa-électriques; études hydrodynamique et hydrostatique en cuve; mesure de débits de rivières; ...) LOT 30 - 12 / STATION EXPÉRIMENTALE : (A.O. nº 1106)

(Mesures météorologiques et soloires ; mesures hydrologiques) Le détail peut être consulté au Cabinet d'Architecture H. POTTIER et Associés. 43, rue de Bellevue, 92100 Boulogne, France, tél. 605-83-95 à partir du 17-8-1978 Les offres seront adressées à M. le Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics - B.P. V-148 - ABIDJAN, avant le 2 octobre 1978, à 17 heures.

Les soumissionnaires sont tenus de prendre contact, avant la remise de leurs offres, avec la SIETRANS (immeuble « Le Général ») pour toutes les opérations de transport et transit de bout en bout Le dépouillement des offres aura lieu dans la salle des Conférences de l'Ecole Nationale Supérieure des Travoux Publics d'ABIDJAN, le 3 octobre 1978, à 9 heures, dans

les conditions fixées par la législation en vigueur, notamment en l'absence des soumissionnaires. Les documents complets peuvent être retirés au Cabinet H. POTTIER et Associés, 43, rue de Believue, 92100 Boulogne, tél. 605-83-95, contre versement de la somme de 500 F.F. (cinq cents), à partir du 17-8-1978.

| FONION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONJONCTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LES MARCHÉS FINANCIERS VALEURS Cours Dernier COURS DERNIER COURS DERNIER COURS VALEURS COURS DERNIER COURS COURS DERNIER COURS COURS DERNIER COU |
| MAUSSE DES PRIX : 0,8 % EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PARIS LONDRES NEW-YORK Partis on the state of the state o |
| - No Earlie - MacRadia Marie - Ma      | PARIS  LONDRES  NEW-YORK  104 180 Ferges Strespoor; 6 72 28 71  Saidlers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the state of the s | Après la pause observée mardi, Ponds d'Etat. Les mines d'or cèdent d'autre part) et la reprise technique   1 Sefines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 1985年 - 19   | moins acting one in matching the state of th |
| The state of the s | de 0.4 % & Pournerhane note a Wall Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Control to 10 to the land to t | mouvement et une nive grande imperial Chemical 35 324   lions mardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The second secon | fermes, des replis souvent peu l'ickers 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E factor attender a comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semblait néanmoins que le bâti- ment et les établissements finan- INDICES QUOTIDIENS  Sections de la cote. Par solde, il doils investissement  Jones de franchir la barre psycho- legique de 850 maintenant que la legique de 850 maint |
| de la bonne lenne la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cas, ce sont Burofrance et C.I.C.  25 [ull. 26 [ull. superhensions n'ont cependant pas of parties les melleures valeurs françaises 144.4 145,7 dispard, et une recrudescence tour les les melleures valeurs françaises 144.4 145,7 dispard, et une recrudescence tour les les melleures valeurs françaises 144.4 145,7 dispard, et une recrudescence tour les les vicits 248 25 une recrudescence tour les les vicits 25 une recrudescence tour les vicits 25 une recrudescence tour les les vicits 25 une recrudescence tour 25 une recrudescence 25 une recrudescence tour 25 une recrudescence tour 2                                                                                                                                                                                     |
| The tip the state of the state  | (+ 4 %) Parmi les heisese solo   Indice général 51,3 81,4 cuimat d'incertitude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bien que limitée, cette nouvelle propert le pression de la limitée, cette nouvelle propert le la limitée, cette nouvelle la limitée  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | procoqué une certaine surprise procoqué une certaine surprise de la corbeille, où l'on prépopuit.  Algenere Bast. 735 738 Bewis-Invest 147 57 149 88 Cous cette appellation par la Calasse cous cette appellation par la Calasse cous cette appellation par la Calasse (65 56 (67 50 centrale des banques populaires August 23/8 44 Brace title, bad 181 and the control of the co            |
| The state of the s | Ges Cours, some pines il faut moins de valeurs françaises.  Crofte que la boune tenue per— SUROPE Na 1. — Selon les diri- Sistante du frança sur les morphée gennts de la courte de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphée gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança sur les morphées gennts de la courte de frança de frança sur les morphées gennts de la courte de frança |
| H BROBAKI DULL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des Changes séduit toujours les nets du groupe pour l'exercice 1977- Farê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GON RUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ### PAS Enter Comparincy less accrus de 40,6 %.    Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less accrus de 40,6 %.   Sa   Farmer Comparincy less |
| Manager Control of the Control of th | nes d'or se sont redresséez, de de l'arminis de dollars (+3 %).    12 80   Pirell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trains codie la veille et s'est établi sat comprend, il est vrai, 17,64 mil- 18.5 Stal |
| The best of the second of the  | AUGUS PURCES. Le Dolume des DUNTED TECHNOLOGIES. — B6- COURS DU DOLLAR A TOKYO FEBRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| And the second of the second o | 7 millions de jranes Contre de dollars (+ 14 %) pour le premier   15 fill 193 78   187 187 187 187 187 187 187 187 187 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the s | BOURSE DE PARIS - 26 JUILLET - COMPTANT Percent   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| And the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section | VALEURS   % du noim coupon   VALEURS   Cours   Dernier   Cours   Cours   Dernier   Cours   Cours   Dernier   Dernier   Cours   Dernier   Cours   Dernier   Cours   Dernier   Dernier   Cours   Dernier   Derni |
| The second secon | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 % amort 45-54 71 2 959 U.A.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp. 8,80 % 70. 186 58 157 New Nat. Parts L322 52 Ste Geldrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours Derrier Cours Derrier Cours Derrier Credited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.D. F. parts. 1956 525 5.5 Figuracière Sotal. 387 310 Immoh. Mérseille. 915 935 (M) Et. Particip 55 57 Av. DessBregnet 335 335 Soutre Sémales 155 156 Am. Patrelina 125 Optima (val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NCIERS DES SOCIÉT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ass. 67. Paris-Vie 1529   1525   immobil 8.7.P. 173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173    |
| A CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la cotte  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la cotte de protonger, après la calcune, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège, in  Compte tanu de la brievaté de détau qui nous est imparte pour publier la collège de la collège de la brievaté de de la collège de la coll |
| Groupe Société Général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compen- Salion  Compen- Salion  Compen- Salion  Cours  Cou |
| GOLDO 30C.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sation VALEURS cloture cours c |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 459 Affine Coc. 447 . 447 . 446 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 459 . 45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 Aix Superra. 152 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| normal Principal | 122 Arjent Prioss 135 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 138 . 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285 Sai-Layerst. 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 Beginn-Say. 92 91 50 96 05 193 185 191 195 195 195 195 195 195 195 195 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555   8 S.H6.0   542   537   532   537   532   537   532   537   532   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   539   53      |
| in the second se | 265 Sall-feedul. 209 40 216 213 20 75 (Sall-freis LR., 14 74 192 192 191 197 192 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 197 191 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295 - (mbi.). 205 19 201 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>建筑地</b> 多条约 主要的特别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355 Correval 389 389 400 389 400 Lyona. Each. 445 45 568 568 568 568 568 568 568 568 568 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Services Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163 Gred Raft. 319 223 329 223 65 Met Rav. N 69 50 58 20 58 20 58 20 58 20 755 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 7 759 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298 C S.F 238 50 231 500 4495 499 1798 Sh. Rossignei 1720 1709 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178 0.8 A   178 20 178   178   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555 Cie Gie Easts. 659 618 618 608 . 1 51   Homes-gree 1 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501 52 501                 |

3. ÉTRANGER 4. PROCHE-ORIENT

**AMÉRIQUES** 

5. AFRIONE

5-8. EUROPE Régionalisation à l'an glaise - (III), par Nicole

8. POLITIQUE .

9. SOCIÉTÉ MÉDECINE

10. JUSTICE

LE MONDE DES LIVRES PAGES 11 A 14 - LE FEUILLETON de Jacque-line Piatier : « les Nouvelles Aventures du chevalier de La

Barre, de Pierre-Jean Remj L'histoire comme roman. L'enfance et la guerre. L'ETTRES ETRANGERES

15. FAITS DIVERS 16-17. CULTURE 20. ÉQUIPEMENT

21 - 22. ECONOMIE

LIRE EGALEMENT RADIO-TELEVISION (17) RADIO-TELEVISION (17)
FEUILLETON: Adieu Californie (2); La famille Oboulot en vscances (15).
Annonces classées (19); Aujourd'hui (18); Carnet (18); « Journal officiel » (18); Météorologie (18); Mots croisés (18); Loto (18); Loterie nationale (18); Bourse (23).

Le Syndicat national de radio-

télévision C.G.T. et le Syndicat unifié de radio-télévision C.F.D.T.

ont rendu public, mercredi 26
juillet, 'le communiqué suivant :

« A l'appel du SNR.T.-C.G.T.
et du SUR.T.-C.F.D.T., une

assemblée générale du personnel de tous les centres de la Société

française de production s'est tenue le 26 juillet, aux Buttes-Chaumont après le comité d'en-

» L'assemblée générale appelle le personnel de la S.F.P. à mener les luttes revendicatives concer-

nant l'emploi, les salaires, la qualification professionnelle, les

conditions de travail, la conven-tion collective commune aux or-ganismes issus de l'O.R.T.F.

» Elle dénonce l'utilisation de la gestion cellulaire mise en place

par Edeline qui lui permet de faire apparaître artificiellement

LES ELECTIONS MUNICIPALES

DE JOHNVILLE-LE-PONT

ANNULÉES

Le personnel de la S.F.P.

exige la garantie de l'emploi

M. Jean-Charles Edeline, président de la Société française de

production, a rendu compte au comité d'entreprise, mercredi,

de son entretien avec le président de la République. Une

assemblée générale des personnels a eu lieu ensuite, à l'appel

du Syndicat national de la radio-télévision C.G.T. et du Syndicat

unifié de radio-télévision C.F.D.T. Ceux-ci ont souligné que

M. Edeline n'avait pas obtenu les garanties nécessaires pour

assurer le redressement d'une situation qu'ils jugent inquiétante.

Ils ont exprimé la crainte de licenciements « au coup par coup »

M. Edeline ayant déclaré qu'il n'y aurait pas de «licenciements

systématiques ». Au ministère de la culture et de la communi-

cation, on précise que le plan de redressement demandé au président de la S.F.P. n'est pas un plan de « dégraissage ».

Après avoir été reçu par M. Valéry Giscard d'Estaing, mardi

## LE MARCHÉ DU POIDS LOURD avec le groupe américain Mack

Renault-Véhicules industriels (R.V.I.), qui regroupe les marques Saviem et Berliet, a signé avec la société Mack, second producteur américain de camions de gros tonnage, une lettre d'intention en vue d'un accord de coopération. Aux termes de cette lettre, la coopération entre les deux constructeurs de poids lourds se developperait dans trois directions : d'une part. Mack distribuerait aux Etats-Unis, par son réseau, des camions R.V.I. de gamme moyenne (6 à 13 tonn qui compléteraient la gamme actuelle de la firme américaine (spéciolisée dans les véhicules lourds); d'autre part, ces deux firmes étudieraient la possibilité de distribuer les camions. Mack par le réseau de Renault-Véhicules industriels en France. Enfin, précise le communiqué diffusé par les deux firmes : « Le développement des échanges d'informations entre les deux sociétés pourrait les conduire à envisager un programme d'opérations conjointes pour de nouveaux modèles ou organes, » En clair, la coopération pourrait, dans un stade ultérieur, être élargie à des échanges technologiques ou des recherches en commun, voire même à des échanges d'organes ou de modèles.

Ce protocole, signé moins de quatre mois après un accord de principe conclu avec American Motors (le Monde daté 23 avril). confirme l'importance attachée par Renault à la pénétration du marché réusel jusqu'icl à s'imposer et dont elle avait paru longtemps se désintéresser, contrairement à Volvo ou à Volkswagen. Les deux protocoles d'accord (avec American Motors et avec Mack) sont d'alileurs en blen des points parallèles. Comme American Motors pour les voitures, Mack, filiale du groupe Signal, est un petit trente-six véhicules produits en 1977. Join derrière Ford, Dodge, General Motors et International Harvester). H est spécialisé dans les camions de gros tonnago (de plus de 15 tonnes). De mêma qu'American Motors, Mack a besoln d'enrichir sa gamme de modèles nouveaux, en l'occurrence de camions Diesel de tonnage moyen. dont le marché se développe consiaux Etats-Unis. On notera également que, dans les deux protocoles d'accord, Renault envisage la possibilité de distribuer par son propre réseau des modèles de son partenaire. En ce i concerne Mack. le problème sera d'éviter que les véhicules amé-

ricalne ne concurrencent les modèles Berliet, souvent très proches. Comme Motors enfin, la régle Renault envisage d'élargir la coopération au domaine technique ou industriel.

Dans les deux cas, l'avantage de la Régle est important. Le marché américain, l'un des plus considérables du monde pour les camions comme pour les automobiles, est aussi l'un des plus difficiles à investir. Il est quasiment impossible à pénétrer sans réseau commercial Important. A moins d'une association. le coût d'une percée sur ce marché est d'autant plus élevé qu'elle ne peut être réalisée que sur une grande échelle. Mack, grâce à un réseau de plus de huit cents points de vente ou d'après-vente, permettra à R.V.I. d'exporter rapidement d'importantes quantités de véhicules. Renault est cependant dans une

position de moindre force à l'égard

de Mock qu'envers American Mo-

tors. Renault-Véhicules industriels a surtout de consolider ses exportatoins, iusqu'icl aléatoires (aorès un coup d'éclat en 1975, elles ont chuté de près de 30 % en 1976 et de 19 % en 1977). Mai connu en dehors de l'Europe, le nouveau groupe de véhicules industriels de la Régle (la fusion de Bertiet et de em ne sera effectivement réalisée qu'à l'automne) dolt en outre s'appuver sur un partenaire connu à la réputation solide, ce qui est le haut de gamme. La firme américaine de poids lourds se porte en effet beaucoup mleux qu'American Motors. Pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars en 1977, elle a réalisé un bénéfice de 37 millions de dollars et ses modèles, réputés pour leur solidité et leurs qualités techniques, se vendent bien. Mack aurait quand même besoin de l'appui de Renaul pour s'implanter en Europe et en France où il n'a fait lusqu'icl qu'une percée timide (il couvre 2 % du marché français des véhicules de

Le protocole d'accord signé par la Récie avec Mack a donc plus de chances d'aboutir rapidement à un accord définitif que celui conclu evec American Motors, Annoncés initialement pour le mois de luin. la signature de cet accord a été repoussée à l'automne. Plus que les fluctuations du dollar qui rendent les négociations financières ardues, et que les problèmes techniques d'adaptation des modèles Renault aux normes américalnes, il semble, en effet, que les difficultés financières algués d'American Motors solent à source des hésitations de la Régie. Il ne serait pas impossible que l'accord avec Mack, prévu pour la fin de l'année, soit finalement conclu avant l'accord avec l'American Motors.

YÉRONIQUE MAURUS.

Le numéro du « Monde daté du 27 juillet 1978 a été tiré à 522 395 exemplaires.

Le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation par le tribunal admi-nistratif de Paris, en date du 23 mai 1977, des élections municipales du 20 mars 1977 de Join-ville-le-Pont (Val - de - Marne). Cette élection avait été invalidée en raison de la distribution mas-sive d'un tract anonyme de der-nière minute, dans la nuit du 19 au 20 mars 1977. Conduite "par "M. Gay Groute. P.C. la liste d'union de la gauche, composée de 14 P.C., 2 P.S., 2 P.S.U.

et 2 M.R.G., l'avait emporté au accond tour avec 4035 voir en moyenne contre 37836 à la liste de la majorité, dont le chef de file était M. Derou, mod. maj., sur 18 463 inscrits et 7 923 suffrages 10 461 inscrite et 7 923 surrages exprimés. Au premier tour, alors que le maire sortant. M. Garchery, mod. maj., ne s'était pas représenté, la liste d'union de la ganche avait recueilli 3079 suffrages en moyenne coutre 2186 à celle de la majorité, 1855 à une liste d'action technique. 1 558 à une liste d'action locale conduite par M. Oyarsabal, 595 à une liste écologiste conduite par M. Achaintre et 367 à une autre liste d'action locale conduite par

ABCDEFG



ce qu'il veut voir ou faire voir

lui permet de tenir, et se déclare

contre des tentatives directes ou

indirectes de remise en cause de

> Elle exige qu'un volume de production qualitatif et quanti-tatif garantisse l'emploi. Elle dénonce la campagne d'intoxica-

tion et de culpabilisation de

personnels et rappelle, quelles que soient les orientations rete-nues, que les intimidations pour

mettre le personnel en condition feront l'objet chaque fois qu'elles

se produiront d'une réaction syn-

icaie immédiate.

» L'assemblée générale exige que

demande d'entrevue formulé

par les organisations syndicales S.N.R.T. - C.G.T. et S.U.R.P.

C.F.D.T. au ministre de la cultur

l'emploi des personnels.

le double langage que cela

pieds larges grands " 38au50

exclusivement pour homme, du 38 au 50, par demi-pointure de la 6º à la 11º largeur PALAIS DE LA CHAUSSURE 39, av. de la République 75011 Paris Tel.: 357.45.92

Catalogue gratuit - Parking

R. **CERRUTI 1881** JUILLET/AOUT **VENTE SPECIALE** 

27, RUE ROYALE-PARIS 80

ETE

DANS UNE INTERVIEW A < PARIS-MATCH >

#### DANS LE MONDE Renault-Véhicules industriels va collaborer Jacques Mesrine déclare qu'un surveillant a été complice de son évasion

Dans une longue interview accordée à une journaliste inde-pendante, Isabelle de Wangen, que publie ce jeudi matin 27 juil-let l'hebdomadaire Paris-Match. Jacques Mesrine, qualifie d'annemi public numero un a affirme qu'il ne se rendra jamais à la police et rejette toute complicité des avocats lors de son éva-

sion de la prison de la Santé le 8 mai dernier. Photographié avec deux revol-vers placés dans des étuis fixés à sa ceinture, au côté de la journaliste qui selon le récit aura!t été contactée par Jacques Mesrine ce dernier déclare s'assimiler désormais e à un gibier, avec des miliers de chasseurs autour de lui s.

Mesrine explique airsi qu'il a réussi, au lorg de plusieurs mois, à se crèer une véritable complicité avec ce: homme, qui lui aurait même proposé il y a deux ans : «Si rous monthez quelque chose, je sercis prét à rous cider. Vous n'étes pes un barcril Vous ne me ferez pas piquers. Ce gardien lui aurait notamment procuré à titre de test, des moulages des clès coulés dans du plâtre l'année dernière. En avril dernièr, un peu arant l'evision ce même gardien aurait réussi à faire pénèrer dans la prison tout Après avoir indiqué que son évasion était une affaire murie de longue date, qu'il pensait no-

#### VIOLENTE EXPLOSION DANS UN GROUPE H.L.M. A CRÉTEIL

Un engin a explosé, mercredi 26 juillet, vers 22 h. 30, à Créteil (Val-de-Marne) endommageant deux appartements d'un groupe d'immeubles H.L.M., 3, square Martinez. Les dégats sont importants mais n'ont pas fait de

Selon les premières indications recueillies, l'explosion s'est produite sur un terrain vague, à l'extérieur de ce groupe d'immeubles. Une enquête es; ouverte par les services de police judiciaires ; les débris de l'engin explosif sont soums actuellement aux spécialistes du laboratoire municipal. L'immeuble, de construction récente, est occupé depuis plus d'un an par cent quatre-vingt-trois familles. Divers poblèmes s'étaient posés, il v a poblemes s'étaient posés, il y a quelques mois, dans ce groupe d'immeubles. Certaines malfaçon avaient provoqué des manifesta-tions de la part des habitants, soutenus par la nouvelle municipalité de Créteil

 Après l'attentat contre le téléphérique de l'aiguille du Midi, une information judiciaire a été ouverte, mercredi 25 juillet, par le parquet de Bonneville (Haute-Savoie). En outre, les travaux pour la remise en service du téléphérique ont commence.

De son côté, le Front nationa liste savoyard (F.N.S.), qui a du 26 juillet), demande dans un communiqué « l'instauration de la Savoie en région autonome, comme le Val-d'Aoste ou le Valais», sinsi que «l'arrêt de la « marchandisation » de la montagne, du pays et du peuple savoyards entreprises par le système capitaliste français et mul-tinational ». Le F.N.S. indique enfin que « ces actes se poursui vront, mais toujours symbolique ment, sans que la vie des personnes, même au service du pouvoir ou de l'argent soit mise en danger ».

#### Au Portugal

#### LA PLUPART DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA RÉVOLU TION PRÉCONISENT DES ÉLEC-THONS ANTICEPES

(De notre correspondant.)

Lisbonne. — Après douze heures de discussion, les officiers du Conseil de la révolution du Conseil de la révolution portugais ont abandonné l'immeuble de l'état-major général des forces armées, le mercredi 26 juillet, sans faire de déclaration. La réunion avait été convoquée la veille par le président de la République, qui, salon la Constitution de la constitution selon la Constitution, doit écouter cet organe politico-militaire avant de prendre une décision concer-nant « la désignation ou le ren-voi » d'un premier ministre.

Tirant les conséquences de la rupture de l'accord gouverne-mentai P.S.-C.D.S. (Centre dé-mocratique et social), la majorité des conseillers a préconisé, croit-on savoir, la convocation d'élec-tions législatives anticipées (1) tions législatives anticipées (1) Deux tendances se seraient déga-gées à propos de la nature du gouvernement qui devrait prépa-rer ces élections. Pour les uns, le président de la République devrait maintenir le cabinet actuel dirigé par M. Mario Scares. D'autres se montreraient plutôt fa-vorables à la formation d'un gouvernement de gestion, sous la responsabilité du chef de l'Etat. Le général Eanes va, à présent. recueillir les points de vue à ce sujet des partis représentes au Parlement. Il devait recevoir à Belem, ce jeudi, les leaders du parti communiste, du parti social démocrate (P.S.D.) et de l'Union démocratiques particulaires paralleles (P.S.D.).

démocratique populaire (UDP extrême gauche). La même question a déjà été longuement abordée au cours des entretiens qu'il a eus au début de la semaine avec MM. Soares et Freitas Do Amaleaders du P.S. et du CDS. — J.R.

(1) Celles - cl ne pourraient, de toute façon, avoir lieu avant la début de l'année prochaine.

# tamment faire sauter les grilles de la prison avec du plastic. l'ennemi public numero un pri-

tend qu'une rencontre avec un a maion » (Sirveillant) a changé

ses projeta. Mesrine explique alast qu'il a

ce meme gardien aurait reussi a faire penètrer dans la prison tout un matèriel (crochets, échelle, etc.) qui a serti à Mestine et à ses deux complices. François Besse et Carman Rive.

Les circonstances de l'évasion, qui component da rombeste dà-

qui comportent de nombreux dé-tails pour le moins surprenants, se terminent par la rersion de Mesrine sur la mort de Carman Rive, tué lors de l'opération :

« Sa mort n'a pas en lieu comme on l'a raconté di Messine. L' a

commencé à enjamber le mur. Il s'est laissé glisser. Mais comme il n'était jamais descendu avec une

piers, lui a tiré à bout portant

Renault ou pour le SMIC de M. Barre.

dans le dos ».

Les policiers gabonais se sont rejusés à permettre toute possibilité de contact de notre envoyée spéciale avec l'ambassade de France. Cette demande a même été considérée

n'eicit jamais descentit avec une corde, et que, physiquement, il n'éicit pas prêt, il c du se brûler les mains. A 7 mètres du sol, il a láché sa corde. En dessous, il a vaoit des échajaudages et il est tombé l. o. sur place. Il Mesrine affirme encore que lui et son autre complice François Besse se sont précipités pour le ramasser, mais que, au même mo-ment, « un policier, qui s'était caché derrière la borne des pom-A la fin de l'interview. Jacques Mesrine reconnaît sa participa-tion au hold-up de Deauville (dans la nuit du 26 au 27 mai), où atoir a avoue » a son arrive qu'elle était journaliste au Monde. Il ne lui était pas apparu que cette qualité aut, en effet, être cachée aux autorités d'un pays africain qui se flatte d'entretenir avec la France des « relations amiil affirme avoir volé 13 millions de francs anciens : « Ce n'est pas beaucoup, explique-t-il, mais c'est mieux que de travaller chez

#### Les départs en vacances

#### LE SAMEDI 29 JUILLET ET LE MARDI 1et AOUT SERONT LES « JOURS NOIRS »

« Bison Futé » redouble de conseils à la veille des grands déplacements qui marquent la fin du mois de juillet et le début du mois d'agut. Les spécialistes de la circulation routière vont essayer de se « racheter » de leur mauvaise prestation du début de juillet. Ils avaient alors oublié de penser que la Bretagne serait délaissée par les vacanciers à cause des intempéries et de la marée noire, qui ont précipité les touristes vers la Côte d'Azur.

Douze millions de Français et deux millions d'étrangers vont prendre la route entre le jeudi Pour le départ, les jours à éviter sont le samedi 29 juillet et le mardi 1<sup>st</sup> août. Le jeudi 27 juillet et le mercredi 2 août sont en revanche conseillés. Pour les retours, les deux jours difficiles eront vendredi 28 juillet et samedi 29. Par contre, le mercredi 26 et le dimanche 30 juillet de-vraient être plus tranquilles. Quant aux « heures noires »

elles sont prévues pour vendredi 28 juillet en fin d'après-midl et tous les matins, du samedi 29 juillet au mardi 1º août. M. Michel Fève, directeur des routes et de la circulation routière, a commenté ces informa-tions le mercredi 26 juillet. Il a indiqué que, à partir du 27 juil-let, les automobilistes qui em-prunteront la R.N. 10 entre Bordeaux et la frontière espagnole

 Jean-François Rosman, âgé de dix-neuf ans, a été écroué mercredi 28 juillet à Metz pour avoir blessé deux jeunes Algériens mardi 25 juillet dans la soirée. Circulant à Malzières (Moselle), en état d'ivresse, il a fait feu par deux fois sur un groupe de jeunes gens, blessant légerement Amar Ouann Aughi, vingt ans, tandis que Abdelkader Benghalia, seize ans, touché en plein visage, a été conduit dans un état grave à l'hôpital central de Nancy.

 Une déclaration du Comité canadien pour la libération de Dalila Maschino. — Aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de Mme Dailla Maschino, à moins qu'elles ne soient faites en toute liberté, a déclaré mercredi 26 juillet à Montréal le porte-parole du co-mité canadism pour le libération mité canadien pour la libération de cette jeune femme algérienne. Seion le porte-parole, Mme Daltia Maschino ne pourra « dire la vertié qu'étant libre et assurée d'étre à l'abri d'éventuelles représailles de son frère ». D'autre part, en raison même de telles représailles, le comité « doute de l'esficacité d'une commission rogatoire en soi algérien ».

disposeront d'un dispositif d'informations routières télévisuelles. Des écrans de télévision, placés mettre d'obtenir des informations actualisées toutes les trente mi-nutes sur l'état de la circulation et les itinéraires de délestages. D'autre part, un million et demi de Parisiens prendront le train au cours de la même période selon les prévisions de la jours s'étalant du vendredi 28 juillet au mardi 1° soût, près de 1840 trains, dont 600 supplémentaires, seront mis à la disposi-sition du public au départ de

Paris. Les gares parisiennes les plus fréquentées seront la gare de Lyon (403 trains), la gare du Nord (371) et la gare d'Austerlitz

#### Initiatives espannoles pendant la grève des aiguilleurs du ciel

La fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. apporte, dans un com-muniqué, son « total soutien » aux contrôleurs aériens qui ob-servent, du vendredi 28 au lundi 31 juilet, une grève du zèle. Elle exige des pouvoirs publics « l'ou-verture immédiate de négociations sur la base de la plate-forme revendicative intersyndicale 3. A ion avia. « le gouvernement, par son inertie, par son blocage de toute négociation, ports l'entière responsabilité de l'extension du conflit et de ses conséquences sur le transport gérien ».

De son côté, l'Espagne prendra des mesures spéciales pour dimi-nuer les inconvénients qu'entraîne pour les voyageurs la grève des aiguilleurs du ciel. Les passagers, dont les vols entre l'Europe et l'Espagne seront annulés, pour-rout prendre les trains internationaux Madrid-Paris et Barce-lone-Genève, la différence de prix entre les deux modes de transport leur étant restituée.

MEXIQUE 2.690 F j.s.f., 7 rue de la Banque 75002 Paris, 261.53.21

## DU GABON APRÈS AVOIR ÉTÉ INCARCÉRÉE DURANT SIX HEURES

Notre collaboratrice Claire Brisset, qui effectuait un trooriage sur la santé en Afrique noire et qui revenait du Mali, s'est vu refuser l'enété tenue au secret pendant six heures.

# NOTRE COLLABORATRICE. CLAIRE BRISSET EXPULSÉE

tree cu Gabon, le mercredi 26 juillet, par les autorités de Libretille, et expulsée du territoire gabonais après avoir

Après la saisie de son passenort et de son billet de retour, notre collaboratrice a élé, sans explication, jetes dans un cachot aveugle, exigu et ferme à cle, où se trouvail déjà, depuis trente-six heures, un jeune Sénégalais venu rendre visite à son père. Depuis son incarcération, il n'avait reçu ni nourriture ni boisson. « Nous n'avons pas de caisse spéciale pour alimen-ter ces gens-là 3, expliquaient les geoliers. Quelques heures plus tard, le cachot s'est ouvert pour un troisième priconnier un réfugié politique

comme une « injure à la sou-veraineté gabonaise ». Les autorités ont posté.

pour plus de sécurité, devant le cachot, un mülaire en un i for me, mitraillette au poing. Après six heures de ce traitement, Claire Brisset s'est trouvée placée, manu militari, dans le premier avion pour Paris, o elle est arrivée ce jeudi matin. Son seul tort : avoir « avoué » à son arrivée

pas la veritable motivation de ent que ent pousse à la crise. Passor s sur la querelle qui s'est gerre entre le genéral Eanes et le l'as, sur l'expedition des affaireseaurantes : meme si l'interprototten faite par les serialistes cellettele 180 de la Constitution et to te d'est inconcevable de harry ordes, do jour an leadepart. be burgaux ministerleit : une termittion politique respon-

> Ber a mas grave. Quel bommer pentique posterait désormais consmaer en remyeau gourernement. minerte devant l'Amembile de b Perch cue? L'interminable ero i l'errer **dernier a déla** mente cue, hormis le compre-Dis alter tragge entre socialistes et centristes. Il n'y avait guère duates solution pour remplacer li cibinet dirige par M. Soures. Mers, un gegvernement ment, 900- la baute direction du chef de l'Etat, par une personnalité iedependante, un technicien en un militaire ? L'hypothèse est esace this, et le nem du celemel Firmina Miruel, ministre de scot soutemements depuis le 25 avril 1971, a deja été avancé. Mais the true formule deviait, elle attei obtenir la **conflance du** Parlement. Trop conservatrice, elle protoquerait l'hostilité d'une majorité, jusque-là introuvable. P.S.-P.C., et celle de syndicats remarquablement paisibles depais denz ans. Trop progressiste, offe henrierait l'armée et les nottalziques d'en passe poixt si loin-

ment et à des élections anti-De telles élections — auxqueiles theoriquement le chef de l'Etat pent recourir immediatement -ent en principe l'unique sointion démocratique. Mais elles ne tont pas saus risque. De façon tionnante, en ellet, le Parlen na pas encore voté de lei éleciorale. Il y a bien la une série lacure.

tain, renforces par des citoyen

avant tout inquiets de la grave

trise economique qui les frappe.

mient 2 is dissolution de Parie-

Trois refus d'investiture con

Le gouvernement de gestier qui, en eas d'élections anticipées pecessairement pe ons la responsabilité du chef de l'Etat ne scrait-il pas candamné a limpuissance face à la crim economique on à l'autoritarisme De toute façon, c'est un paye bien different qui ne manquerall pas de sortir d'une expisience presidentialisme devant daren de latis de lous les observateurs. Au moins une demi-annie . - le temps d'acherer le recensement. sont de périlleux écuells paux le jeune democratie paringaline

En Grande-Breiagne

M. CALLAGHAN ET Mine THAT-CHER CHT VIRTUELLEMENT OUVERT LA CAMPAGNE ELECTORALE (Lare not informations pour E.)

THE THE NOTE WE ANNEE - Nº 1048

à l'agence de Vienne LINE PAGE 20

Une mise

¿ l'épreuve

teer in decision price par le

president de la Republique por-

merce de declarger M. Marie

Sarre fine en fonctions de per-

mill printers. In crise agreese

mir plants plus tot a Linbonse

per la donnésion des trois minte-

tes mattrettes risque de preside

no to to plus serious : elle perte

res sementent sur la compani-

ben d'une adulte, maje anni sur

le fen tiennement des institu-

Perfec de la coalition mise sur

poi il e a tout juste six mois

este le PS, et le Centre deme-

entique et social va presque

berlindement, mettre en quet-

100 la pratique de ces dest

terriere aunces : la pelitique

du pays est definie et conduite

par ic chel an gonvernement. & positent de la Republique. bien

quell no enfirme universal se

contentant d'un role d'arbitre et

de moderateur. Il est même per-

mis fie se clemander & cette

renier en cause ne considuale

eibe mit so livrerait à re jen

La France outre

certaines installations

Bucléaires civiles

Crise institutionn

Après la destitution de M. Soi

d'expé

Le Partie 为时代**电子的气管**的流流。 tare de M. Mora I to mentioned the #1"#1"## #**##**### the material part of Le pays H. Ja THE PERSON OF THE DOWN SPRING BY ..... er ar each and 45 At 18

mes. 20700 11 1 ies cheminals Laborar. THE THE PARTY. la came a li vista li parie: principalite andrews 1 1771 sensit del fonctions de PROTEST I. 3--Le escreta. premier 12 gail quettal. Dear are de

DOLL PORT rerolative de de membres tains et de cum au e 19 januar 13 h et tratture. Acceptara: inchestion of Republikase " tione gour demande du la par e cres de la

proximate delicated beher is merten. In and the calling de gyateman. Le malant to lender socialiste Eages, et que s'e deminis jedes in decision prine pa 24 julies, de rei démission a siè

lie A Beleni. Dans l'entenant de la République contre les serres MATERIA DI CHEC mile directeur d

*AU JOUR* Affaires c M. Mana So

babiement un déclarant que me bouratt l'ean du pouros. Cele di os la coupe las pe même de l'en tempe qu fil de

TERLES OF OF d'expédict. R apprend OR HE JOST ON nent tous te torrest class of ies affaires ox tellement sate n's jemen pe

ROBER'

Des

40

de navi des Gi